



12.1+

W. E. DUITS,

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Research Library, The Getty Research Institute



# LAVIE

DES

# PEINTRES

FLAMANDS,

#### ALLEMANDS ET HOLLANDOIS,

AVEC DES PORTRAITS

Gravés en Taille-douce, une indication de leurs principaux Ouvrages, & des Réflexions sur leurs différentes manieres.

Par Mr J. B. DESCAMPS, Peintre, Membre de l'Académie Impériale Franciscienne, de celle des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Rouen, & Professeur de l'Ecolo du Dessein de la même Ville.

TOME QUATRIEME.



### A PARIS,

Chez Desaint & Saillant, rue de S. Jean de Beauvais.

Chez Durand le Neveu, rue S. Jacques, au coin de la rue du Plâtre.

M. DCC. LXIII.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.



Par Mr. L. R. D. E. V. M. D. . Triners & Mindre B. Fernandenie frankrink Franciscientes et celle de Lescours . Gellectes Lescours . Gellectes Lescours & dellectes Lescours & de Vices de Lescours & Conseille de les Cartes de Lescours de Lescours de Lescours de Lescours de les Cartes de Les Cart will be from the to make I the.

TOME OUT THE PARTY OF



ARELE BATTON IN THERETOR DU ROL



# AVERTISSEMENT.

Tome j'essaie de faciliter aux François la prononciation des noms propres des Artistes dont il est fait mention dans cet Ouvrage. Pour y parvenir je mets en caractere romain les noms comme les Peintres les écrivoient sur leurs Tableaux ou sur leurs Desseins, & entre deux parentheses ces mots tels qu'il faut les prononcer.

L'E en Flamand est toujours muet, & à peine sensible; j'ai supprimé cet E, où il est très-muet, en substituant à la place l'apostrophe. Exemple, Vander, prononcez

#### \* AVERTISSEMENT.

(Vand'r), Vanden, prononcez (Vand'n)
Rubens, prononcez (Rub'ns.)

De deux E ensemble on n'en prononce qu'un, mais fermé; ainsi Beeldemaecker, prononcez (Béldemaqu'r.)

La diphthongue OE est OU, comme dans Bloemen, prononcez (Bloum'n.)

Le G a paru rude aux Flamands, ils l'adoucissent en disant GUE; ainsi dans Elliger, prononcez (Elligu'r.)

Le K est comme le C, sans cédille devant les voyelles A, O, U, ou comme le QU. Exemples, Kalcker, prononcez (Calqu'r); Kaynot, prononcez (Quaynot.)

Le West OU, ainsi Wasser, prononcez (Ouass'r.)

L'Y a le son comme dans Paye ou dans J'aye.

L'H est inutile dans la méthode que

# AVERTISSEMENT. vij

j'indique; dans Hal, prononcez (Al.)

J'ai placé à la suite de la Table de ce Volume celles des Volumes précédens, où les noms sont écrits selon ma méthode, & placés entre deux parentheses.

Avant deux ans je donnerai au Public le Voyage Pittoresque des principales Villes de Flandre & du Brabant; je serai connoître les Ouvrages de Peinture, de Sculpture & d'Architecture; j'y joindrai quelques réslexions, j'indiquerai les Cabinets, sans m'arrêter aux détails, que je réserve pour les Edisices publics, dont les richesses de ce genre sont rarement déplacées; il y aura des planches quand il faudra donner une idée plus sensible des choses.

J'ai commencé cet Ouvrage particulier en écrivant la vie des Peintres; mais je ne compte le faire paroître qu'après m'être

viij AVERTISSEMENT.

affuré de nouveau sur les lieux de certains faits, pour ne pas induire en aucune erreur ceux qui voudront bien prendre mon Livre pour guide.





# HOUBRAKEN;

ÉLEVE DE SAMUEL

HOOG-STRAETEN.



OUBRAKEN, bon Peintre & Historien exact, nâquit à Dort le 28 Mars 1660, d'une famille aisée, qui lui fit faire des études convenables jusqu'à ce qu'il maraquât une prédilection particu-

1000%

liere pour la Peinture. Guillaume Drillenburg fut son premier Maître; facques Lavecq son second, mais la mort le lui enleva au bout de Tome IV.

A neuf

1660, neuf mois. Samuel Hoog-Straeten eut feul la gloire d'instruire ce jeune Eleve; il sut l'exemple de l'Ecole . & il surpassa ses Camarades En état de se persectionner d'après la nature, il quitta son Maître: ce fut dans sa ville natale qu'il sit l'essai de ses talens; on y voit encore les Portraits qu'il y fit pour les principales familles : il est singulier, sur-tout, de voir comment il a traité & bien réussi dans le Tableau qu'il a fait pour la Monnoie; tous les Officiers de ce temps y font représentés : des Tableaux d'histoire. & d'autres pour orner les sallons & les appartemens lui réussirent également. Un amateur, M. Witsen, prit tant de plaisir dans deux petits Tableaux qu'Houbraken venoit de lui faire qu'il mit tout en œuvre pour l'attirer à Amsterdam. Notre Peintre, qui avoit épousé la fille de facques Sasbout, Lithotomiste habile, & qui eut d'elle une famille nombreuse, crut Amsterdam plus propre que Dort à l'éducation & à l'établissement de ses enfans.

Ce changement de Ville lui fut d'un avantage considérable, malgré la mort de son Mécene Witsen: Houbraken n'étoit point encore connu, mais les Libraires qui commencerent à l'employer enrichirent la Typographie d'un nombre de johes Vignettes de sa composition : un Historiographe Anglois lui fit des offres considérables pour aller en Angleterre & y dessiner les Portraits des grands Hommes de cette Nation. Houbraken y fut, passa neuf mois à former cette belle collection, & à son retour en Hollande, l'Auteur Anglois le reçut avec la plus grande satisfaction; mais en même-temps il le trompa

Flamands, Allemands & Hollandois. trompa, en quittant furtivement le Pays, sans 1660. payer ses dettes; le tort qu'il fit à notre Artiste, en ne le payant pas plus que ses autres Créanciers, ne le rebuta point. Houbraken se mit à peindre des Tableaux, tous sujets d'Histoire, qui mirent ce Peintre à portée de faire connoître ses talens: il peignit pour M. van Hemskerk, à la Haye, l'Histoire d'Oreste & de Pilade, le Sacrifice d'Iphigénie, la Continence

de Scipion, &c.

Vers ce temps, les Artistes & les Amateurs l'engagerent à écrire la Vie des Peintres. Animé par la confiance de ses Confreres, il fit des recherches, & il sut secondé par les talens de son fils, Graveur habile, qui grava tous les Portraits. Ainsi Houbraken partagea son temps entre l'Art de Peindre & celui d'Ecrire; ce travail lui fera toujours honneur; si la mort ne l'avoit surpris, il auroit augmenté son Ouvrage, qui est quelquefois trop peu étendu: il ne vit paroître de son vivant que deux Volumes; le troisieme parut après sa mort, qui arriva le 14 Octobre 1719. Il laissa sa veuve avec plusieurs enfans, parmi lesquels on distingue Jacques Houbraken, Graveur de Portrait, habile, encore vivant.

Houbraken le pere dessinoit assez bien ; ses compositions sont d'un homme d'esprit : il étoit très-instruit, & un des bons Poëtes de son temps; son pinceau est délicat, sa couleur un peu outrée, tantôt trop rouge, & en général peu vraie; ses draperies sont pliées avec noblesse. Peut-être une trop grande quantité d'étoffes variées de tons, empêche de trouver, dans quel-

A 2

1660, uns de ses Tableaux, le repos qu'on remara que dans la plupart de ses Ouvrages : il étoit riche dans ses fonds : Un bon goût d'Architecture montre qu'il sçavoit les loix du Costume dans cette partie, ainsi que dans les ajustemens de ses figures; ses Ouvrages de Littérature sont assez répandus pour en laisser juger le Public. Nous avons parlé de sa Vie des Peintres dans l'Avertissement de notre premier Volume. Son Ouvrage nous a beaucoup fervi : ce fut d'ailleurs un honnête homme, dont les mœurs ont été louées par ceux qui ont été à portée de le connoître & de lire ses écrits.

> Le seul Tableau, que nous connoissons de ce Peintre en France, se voyoit à Paris dans le cabinet de seu M. le Comte de Vence, il

représente le Sacrifice d'Iphigénie.

#### BODEKKER,

L'LEVE DE FEAN DE BAEN.

B O DEKKER nâquit en 1660, dans le pays de Cleves; fils d'un Musicien célebre, qui avoit fait long-temps les plaisirs de la Cour de Berlin, il devint Musicien lui-même, mais ses talens pour la Musique ne furent pour lui qu'un amusement, il s'occupa de la Peinture. Il sut heureusement instruit dans la bonne École de Jean de Buen, à la Haye, & il ne la quitta que lorsque le Maître le jugea en état de se procurer, par ses Portraits, une fortune & un nom

Flamands; Allemands & Hollandois. nom. Il passa par Bois-le Duc & Breda, où il 1660. fut fort employé; ses Portraits lui procurerent de grandes protections; il revint à la Haye où il eut des personnes de considération à peindre; il fut enfin appellé à Amsterdam, où il se fixa: il fit cependant quelques voyages dans le Nord de la Hollande ; la mort l'enleva à l'âge de soixante-dix ans, en 1727. Il sut inhumé à Amsterdam: il laissa, par ses Ouvrages, la réputation d'un bon Peintre de Portrait.

### JACQUES VANDER SLUIS;

#### E'LEVE DE SLINGELANDT.

L agréable qui naquit colone ce Peintre agréable, qui nâquit en 1660. Il fut élevé dans l'Hôpital des Orphelins, où il se distingua dans les exercices d'Instructions. Il scut captiver l'amitié des Administrateurs par la douceur de ses mœurs; il fit connoître de bonne heure son génie & son goût pour le Desfein.

Il eut pour premier Maître Ari de Voys, & ensuite Pierre van Slingelandt. Il copia d'abord très-bien ce Maître, & finit par composer de son propre génie. La maniere de Slingelande lui est restée; ses Tableaux font encore plaisir: ce sont des sujets de mode, mais agréables, des Assemblées, des Jeux & des Festins: la joie est peinte dans ses figures, son fini est seduisant, mais son dessein est sans finesse; il

A 3

La Vie des Peintres, &c.

1660. y a de l'harmonie dans ses Ouvrages. On les aime, parce qu'ils sont piquans. Il a toujours vécu dans sa Ville natale, où il est mort en 1736. Nous n'avons aucune connoissance des productions de ce Maître : c'est d'après de bons Artistes que nous avons fait cet éloge & cette petite critique.

#### JEAN FILIUS.

E'LEVE DE SLINGELANDT.

VOICI encore un Éleve de Slingelandt; Jean Filius, né à Bois-le-Duc, a imité son Maître dans le beau fini de ses Ouvrages. La même couleur, un assez bon goût de dessein font encore rechercher ses Tableaux. Il choisissoit bien ses sujets; des Assemblées & des momens pris dans la vie privée, sont les modeles qu'il a bien imités : nous ne connoissons point ses Ouvrages, ni en quelle année il est mort.





# BONAVENTURE VAN OVERBEEK:



Onaventure van Overbéek
nâquit à Amsterdam en 1660, 1660.
de parens riches, qui l'éleverent
d'une façon convenable à leur
fortune; il se distingua au Collége, & déjà très - avancé dans

les Langues, il quitta tout pour la Peinture: fon Maître est inconnu; on soupconne que ce sut Lairesse. Quoiqu'il en soit, Overbéek, alla à Rome, où il s'appliqua avec tant d'ardeur, qu'il sut regardé comme un des premiers; sa grande facilité lui laissa le loisir de s'amuser:

La Vie des Peintres

1660. il aimoit le plaisir, mais sans se négliger. La Bande académique le nomma Romulus.

Overbéek dessina tout ce qui pouvoit être vu dans cette grande Ville : il acheta les plâtres moulés sur les Antiques, & ceux que les habiles Sculpteurs avoient copiés. Non content des Desseins qu'il avoit faits, il se procura ceux des autres à prix d'argent; c'étoit une collection très complette, & peut-être la plus nombreuse qu'aucun Artiste ait apportée d'Italie. A son arrivée en Hollande, tous les Amateurs le visiterent, & sur-tout ses Confreres. Lairesse, étonné de voir tant de richesses, fut si satisfait de tout ce qu'il avoit vu, qu'il offrit sa maison & sa table à notre Romulus ; le même penchant pour le plaisir contribua aussi à les unir si étroitement. Lairesse étudia les Desseins d'après les modeles antiques, sa maniere en devint encore plus sçavante; ses desseins, ses compositions & ses tableaux étoient des preuves du goût que produit l'étude de l'Antique.

Overbéek aimoit le plaisir, mais il aimoit aussi son Art; ces deux goûts se combattoient quelquesois & cédoient tour-à-tour l'un à l'autre: étoit-il las du plaisir? l'étude reprenoit ses droits. Ce sut dans un de ces heureux momens que, résléchissant sérieusement sur les dangers que couroient ses talens, il s'arracha de la compagnie du dangereux Lairesse, & qu'il partit pour Rome dans la ferme résolution de renoncer à la débauche; heureux s'il eût pû s'y soutenir! Il mena avec lui un Peintre nommé Troost, qui peignoit bien à gouasse, pour l'aider à copier exactement des ruines & d'autres restes de l'an-

cienne

cienne Rome. Ce Troost périt dans le Tibre en

fe baignant.

C'étoit une perte pour notre Artisse, parce que ce secours lui étoit nécessaire pour le but qu'il s'étoit proposé; mais la sagesse ne manqua pas de l'ennuyer: la crapule reprit le dessus, & les excès le mirent presque au tombeau; en étant heureusement réchappé, il se remit de nouveau au travail. Cet Artisse pouvoit être deux jours à se réjouir; il pouvoit aussi passer trois ou quatre jours & quatre nuits de suite à sa profession. Après quatre ans de séjour dans Rome, il retourna en Hollande; il prit avec lui pour compagnon de voyage Christophe le Blon, Peintre en mignature, qu'il désraya.

Après avoir passé quelque temps chez lui; il retourna pour la troisieme sois à Rome pour y recueillir ce qui lui parut manquer à sa collection: ce voyage dura encore deux ans. Tout étoit singulier dans sa conduite; lorsqu'il partoit pour Rome, il mettoit ses essets, meubles & bijoux, &c. dans des cossres, qu'il déposoit dans l'endroit où l'on prête sur gages; il disoit qu'il n'agissoit ainsi que pour ne point payer de loyer de maison: il se faisoit aussi faire un habit qu'il portoit pendant tout le voyage, sans prendre garde s'il étoit déchiré, taché, ou même hors d'état d'être mis; on le connoissoit sur ce ton là, il paroissoit peu inquiet de la raillerie.

Notre Observateur retourna avec son Receuil complet : il choisit la Haye pour sa demeure ; il aimoit tant son Art, qu'il dessinoit à l'Académie d'après le modele, très-souvent pour inspirer

1660,

pirer à la Jeunesse le bon goût qu'il avoit acquis en Italie; il fut d'abord reçu Membre dans cette Société dès l'année 1685. La Haye lui parut un séjour trop propre à le distraire; il étoit trop foible aussi pour résister aux occasions. Il loua une chambre à Scheveninge; pour y monter il n'y avoit qu'un marche-pied, qu'il tiroit après lui lorsqu'il ne vouloit pas être distrait. Il vécut ainsi quelque temps dans l'excès de la débauche & du travail. Enfin, après avoir écrit son Livre, fait graver & retouché lui-même les planches, il fut à Amsterdam pour faire imprimer, lorsqu'une maladie d'épuisement le réduisit à l'extrémité à la fleur de son âge; les Médecins, dans une consultation, après avoir examiné le Malade, fondoient leur espérance sur son âge; il leur dit en riant: Messieurs, ne comptez pas sur mes quarante-six ans, il faut doubler, j'ai vécu jour & nuit. Il demanda son Neveu Michel van Overbeck & son Heritier. & lui dit de faire imprimer son Ouvrage à ses frais, de le dédier à la Reine Anne d'Angleterre, & d'en remettre un Exemplaire à l'Académie de Peinture de la Haye. Cet Ouvrage fut donné au Public en 1709, en trois Parties. grand in-folio, sous ce Titre: Les Restes de l'ancienne Rome.

Notre singulier Artiste mourut en 1706, à l'âge de quarante-six ans ; il dit des choses trèsplaisantes en mourant. C'est dommage qu'un homme de ce mérite ait donné dans les excès les plus crapuleux; il avoit une érudition profonde, & l'esprit le plus vif & le plus capable d'application: il a peint avec beaucoup de sucFlamands; Allemands & Hollandois. 11 cès l'Histoire: il dessinoit bien: ses Ouvrages en Peinture nous sont inconnus; on peut juger par son Livre, qui est écrit en François, qu'il possédoit bien les Langues.



#### JEAN MIERIS,

ÉLEVE DE SON PERE

#### FRANÇOIS MIERIS.

JEAN MIERIS, fils aîné de Fran-çois Mieris, nâquit à Leyden le 17 Juin 1660. Son nom fut l'heureux préjugé des talens qu'il devoit un jour acquérir, puisqu'il étoit excité à la fois par la réputation de son pere. & par les progrès de son frere Guillaume Mieris, qui étoit plus jeune que lui; cependant il n'imita ni l'un ni l'autre dans leur genre, il craignit de n'atteindre ni à la patience de son pere, ni au fini de ses Ouvrages; & voyant que son jeune frere donnoit dans le petit, il se déclara pour le grand : son pere n'en fut pas fâché, il le laissa faire; il chercha à le placer chez quelque Maître habile; il aimoit Lairesse & ses Ouvrages, mais il méprisoit ses débauches; & dans la crainte d'exposer son fils à des exemples dangereux, il se chargea de son instruction, en lui mettant devant les yeux des modeles qu'il sçut copier, & d'après lesquels il a formé sa belle maniere. Ce jeune Artiste étoit continuellement tourmenté

1660. menté de la gravelle & de la pierre: cette cruelle maladie ne l'empêcha pas de travailler assiduement. Les Médecins lui ordonnerent de fe tenir assis le moins qu'il pourroit, parce que cette position lui étoit contraire. Il se mit alors dans l'esprit que les voyages pourroient le soulager. Après la mort de son pere, il passa en Allemagne, où il travailla quelque temps; il voulut voir l'Italie : arrivé à Florence, il y fut par-tout bien reçu. Le nom de son pere, dont les Ouvrages y étoient connus, lui procurerent des Amis qui le présenterent au Grand-Duc; il fut reçu avec amitié, & ce Prince voulut se l'attacher. Mieris, zélé Protestant, crut être gêné, il refusa cette place, & sut à Rome, où son talent étoit déjà connu, où ses Ouvrages ensuite le firent rechercher : cependant son mal augmenta, parce qu'il travailloit avec la même affiduité; il fut pris si vivement qu'il mourut à Rome, dans des douleurs trèsaigues, le 17 Mars 1690.

C'est dommage que cet Artiste n'ait pû parcourir une plus longue carriere, il auroit été aussi célebre en grand, que son pere l'étoit dans ses petits Ouvrages. On nous vante deux beaux Tableaux de lui, qui étoient dans le Cabinet de M. de la Court. Et le Portrait en petit de ce Peintre par lui même, chez M. Vander Marck, à Leyden, & le même, de grandeur de nature, chez François Mieris le jeune : ces deux Tableaux, d'une maniere bien opposée, ont fait croire qu'il seroit devenu un très-grand homme,

il étoit déjà un Maître habile.

#### PIERRE BRANDEL,

E'LEVE DE JEAN SCHROETER.

PRANDEL nâquit à Prague en 1660. A -D'l'âge de quinze ans il fut admis à l'Ecole 1660. de Jean Schroeter, Peintre de la Cour, & Inspecteur de la Galerie de Prague ; le Maître se vit surpasser par son Eleve, après quatre années d'étude ; ce fut peut-être un motif de leur séparation. Un jour l'Eleve reçut ordre de peindre un petit Tableau d'Autel : Schroeter en entrant vers le soir, vit Brandel désœuvré à la fenêtre, il le gronda, sans avoir regardé le Tableau déjà fini. Brandel piqué, saisit cette occasion pour le quitter ; il se mit à travailler pour son compte : les Eglises de Prague & de Breslau furent ornées de sa main ; le Prince de Haz feld lui paya cent ducats pour un Tableau représentant Saint Jérôme à demi-corps.

Son féjour ordinaire étoit à Prague, il n'en fortoit que pour placer ses Ouvrages : il sut porter un Tableau d'Autel au Monastere de Jéislau en Silésie, & un autre dans l'Eglise de Macdling en Autriche. Ce sut alors qu'il eut occasion de voir ce qu'il y a de beau à Vienne. Sa conduite singuliere & prodigue le sit mourir si pauvre à Kuttenberg en 1739, qu'il sut enterré

par charité.

On voulut honorer sa mémoire, il sut enterré à sainte Barbe. Les Peres Jésuites & tous

les

4 La Vie des Peintres

les Religieux du Monastere de Sedliz, de l'Ordre de Cîteaux, furent à la suite du Corps, & trois cens Freres Mineurs porterent des slambeaux. Cette distinction fait honneur au goût de ce temps: On assure encore que ce Peintre avoit du génie; il consultoit la nature sans la charger; sa couleur est naturelle, quelquesois ses ombres tirent sur le noir: son pinceau est large & facile.

# GASPARD JACQUES VAN OPSTAL

AN OPSTAL\*, natif d'Anvers, est unbon Peintre d'Histoire, plus connu par ses Ouvrages que par des évenemens particuliers de sa vie; il avoit voyagé en France, mais on ne sçait ni le temps qu'il y a demeuré, ni s'il

a été plus loin.

En 1704, il fut chargé de copier la fameure de descente de Croix de la Chapelle de la Confrérie du Mail, dans l'Eglise de Notre-Dame, à Anvers. Ce ches-d'œuvre de Rubens, qui consiste en cinq Tableaux, est rendu avec la liberté, la touche & la couleur de l'original: ces copies, faites pour le Maréchal de Villeroy, passerent en France; elles nous sont inconnues, mais

<sup>\*</sup> On foupçonne Gaspard, Neveu de Gérard van Opstal, Sculpteur, un des douze qui ont commence l'établissement de l'Académie royale de Peinture de Paris, en 1648.

Flamands, Allemands & Hollandois. 15 mais elles sont vantées par tous ceux qui les 1660. ont vues.

Plusieurs Eglises dans la Flandre furent ornées de ses Tableaux : il réussit aussi très-bien à peindre le Portrait. Les Peintres de fleurs lui firent peindre des Nymphes & des Génies auxquels ils ajouterent des fleurs & des fruits.

Ce Peintre composoit avec génie, il étoit assez correct dans son dessein, & bon coloriste; peut-être est-il un de ceux de son temps qui peignoit avec plus de facilité, & qui avoit encore la touche la plus brillante.

Nous ignorons l'année de sa mort : il a fait de bons Eleves. Voici deux Tableaux que

nous connoissons de lui:

Dans la Sale de l'Académie royale de Peinture d'Anvers, un beau Portrait d'un des Directeurs : on le croit son morceau de réception.

Et dans l'Eglise Cathédrale de Saint-Omer, les quatre Peres de l'Eglise, grand & bon Tableau.

#### N. VROMANS.

V ROMANS, surnommé le Peintre de Serpens, nâquit en 1660, mais on ignore en quelle Ville de la Hollande. Nous ne connoissons pas ses Ouvrages, qui ne sont intéressans que par une grande vérité, un beau fini & une excellente couleur. Les Tableaux de ce Peintre représentent de belles plantes, des ronces, des épines qu'il mêloit de Grenouilles, de Souris, de toutes sortes de Chenilles, d'Araignées 1660. d

d'Araignées, de Nids d'Oiseaux, &c. Rient de si désagréable que la nature qu'il imitoit, car il faut la choisir, & rien de si agréable que ses copies qu'on estimoit beaucoup de son temps, & que nous ne connoissons point. Il paroît que notre Artiste avoit la tête un peu solle: il s'avisa de construire une machine pour voler, & ne manqua pas de se casser la jambe au premier essai: il sit plusieurs autres machines de cette espece, au-lieu de saire de bons Tableaux. On ne sçait point l'année de sa mort.

#### CONSTANTIN FRANCK

CONSTANTIN FRANCK nâquit à Anconnue & distinguée dans la Peinture. On ne dit rien de ses premieres années, on ne nomme pas son Maître; nous scavons qu'il fut Directeur de l'Académie de Peinture d'Anvers en 1695. Son talent étoit de peindre des Batailles: il dessinoit bien la figure, & sur-tout les Chevaux; mais il n'avoit pas, comme Vander Meulen & Hugtenburgh, ce flou & ce large, propre à ce genre d'Ouvrages ; Franck étoit quelquefois froid & sec. Le plus beau Tableau de ce Peintre représente le Siège de Namur, par Guillaume III, Roi d'Angleterre : la Ville est dans le lointain, & sur le devant du Tableau se trouve ce Prince, donnant ses ordres, entoure de plusieurs Officiers Généraux trèsrestem-

1660:

Flamands, Allemands & Hollandois. 17 ressemblans, tels qu'Ouvverkerk, l'Ingénieur Koehoorn, & c. On voyoit encore l'Armée des Allies campée entre la Ville & le Roi qui commande. Ce Tableau est plein de mérite, & sussit pour assurer la gloire de son Auteur; tous ceux qu'il a faits nont ni la couleur de la même vérité, ni la même liberté dans la touche, & encore moins la même vigueur; c'est toujours un Peintre estimable, dont les Ouvrages né sont ni nombreux, ni communs; s'étant marié richement, il négligea la Peinture: il en sut puni, car il mourut pauvre.

# GODEFROY MAÉS

ÉLEVE DE SON PERE

#### GODEFROY MAE'S.

GODEFROY MAÉS nâquit à Anvers en 1660. Son Pere fut son Maître & n'est pas connu, mais il avoit devant les yeux les Ouvrages des meilleurs Artistes qu'il pouvoit copier & étudier dans les Eglises & dans les Cabinets. Il choisissoit dans ces modeles, mais le Maître qui lui en a le plus appris étoit la nature, parce qu'elle seule ne donne point de maniere.

On le vit peindre plusieurs modeles pour être exécutés en Tapisseries à Bruxelles. On fait surtout un grand éloge des quatre parties du Monde : compositions abondantes en figures, bien coloriées, bien dessinées, & avec des expressions Tome IV.



vraies; on a égalé ses Tableaux aux Ouvrages mêmes de Rubens. L'Académie d'Anvers
l'admit au nombre de ses Membres, sur son
morceau de Réception, que l'on voit encore
dans la grande Salle, il représente les Arts libéraux; & en 1682, cette Compagnie le choisit
pour Directeur.

Ce Peintre sut surchargé de grands Ouvrages pour les Eglises, pour les Palais & pour l'Etranger; il avoit une grande vogue, mais bien méritée. Il sit alors le Tableau d'Autel pour le Corps de Métier des Selliers & des Bourreliers, placé dans l'Eglise de Notre-Dame d'Anvers. Il y a très-bien représenté le Martyre de Sainte Lu-

cie.

Il eut encore l'occasion de se distinguer l'année suivante. Il sit pour le Grand-Autel de l'Eglise paroissale de Saint Georges, le Tableau représentant le Martyre de ce Saint; belle composition qui soutiendra son nom. Il a fait beaucoup d'autres grands Ouvrages avec la même facilité & le même mérite: nous ne sçavons

point le temps de sa mort.

Mués est un grand Peintre d'Histoire, & un de ceux qui ont le plus composé & le plus sait de desseins. Mr van Schorel, Bourgemestre d'Anvers, en possede un très grand nombre, bien composés, dessinés & touchés avec esprit & correction; j'en ai sous les yeux du même maître, qui me font juger qu'il avoit étudié les Ouvrages de Pretre de Cortone, & ceux du Poussin. Ses têtes sont bien coeffées, le costume y est bien observé, ses fonds sont enrichis d'Architecture ou de Paysages, avec des débris

Flamands; Allemands & Hollandois. 19 de l'Antiquité. On ne voit aucune maniere dans son dessein : ses draperies sont bien pliées & toujours simples. Sa couleur est excellente, l'air est sent dans tous ses Ouvrages; il avoit une touche serme & très-sacile, c'est un des bons Artistes de l'Ecole d'Anvers. Il avoit composé les Fables d'Ovide, que sa Veuve à vendu 800 Florins après sa mort. Il dessinoit au crayon noir, à la mine de plomb, ou à l'encre de la Chine.

#### FERDINAND

#### VANKESSEL;

ÉLEVE DE SON PERE

#### FEANVANKESSEL.

Ferdinand van Kessel nâquit à Anvers en 1660. Eleve d'un pere habile, dont il a été parlé tom. 2, pag. 381, il employa fon temps comme ceux qui apprennent par goût & non par contrainte. Ses Tableaux, portés par-tout, le firent connoître de Jean Sobieski, Roi de Pologne, qui aima tant fes Ouvrages, qu'il fit construire un cabinet exprès pour y placer ceux qui étoient faits par lui. Ce Prince donna ordre à Molo fon Résident à Breda, d'engager van Kessel à ne travailler que pour lui. Van Kessel reçut l'ordre, il obéit & se rendit à Breda.

Van Kessel peignit d'abord sur cuivre les qua-

Elémens: l'Air est représenté par un Enfant porté 1660. sur un Aigle, entouré d'un nombre infini d'Oiseaux de toutes les especes; la Terre est représentée par un Enfant appuyé sur un Lyon : toutes les principales plantes & les fleurs sont auprès de lui, ainsi que les fruits; le Feu est désigné par un Enfant qui admire des armes de toutes les formes, des cuirasses richement dorées & ciselées, des timbales, des drapeaux, des étendarts, &c. un Singe y fume sa pipe & tient un verre de liqueur ; l'Eau est un Enfant appuyé sur une Conque marine, près de la mer, toutes fortes de coquilles, de branches de Corail & de pétrifications, &c. y sont très bien imitées, ainsi que des Poissons en trèsgrand nombre & de toutes les fortes. Il composa une seconde sois les mêmes sujets, mais avec plus d'étendue, & un travail plus considérable.

Il fit ensuite les quatre parties du Monde avec beaucoup de figures, selon le costume, les plantes, les animaux, & exactement tout ce qui peut intéresser & indiquer les différences de chaque partie. Van Kessel, aidé de la nature, n'auroit pu y suffire, s'il n'avoit encore eu devant les veux les études & les recherches de son pere. On assure que l'on n'a jamais vu plus d'objets représentés à la fois : ces Tableaux & quelques autres, tous placés dans un seul cabinet furent consumés par les flammes, au grand regret du Roi, qui envoya des ordres pour engager l'Artiste à réparer le dommage, en faisant de nouveau la répétition des Tableaux brûlés; van Kessel avoit toutes les compositions

Flamands, Allemands & Hollandois. 21 & les études : il finit cette tâche, qui fut trèsbien reçue & payée richement, avec des pré- 1660. sens : le Roi de Pologne envoya une Patente pour annoblir ce Peintre & ses descendans, avec une Lettre écrite de sa main, pour engager van Kesselà passer à sa Cour en qualité de son premier Peintre. Notre Artiste eut le courage de préférer sa liberté à tant d'honneurs, il s'excusa sur ses infirmités & sur sa foiblesse: ce resus ne fâcha point le Roi, qui mourut quelque temps

après, en 1696.

Van Kessel tomba dans une faute qui ne le perdit cependant point dans l'esprit de Guillaume III, Roi d'Angleterre : ce Prince lui ayant fait peindre un plafond au Château de Breda, son Intendant, qui étoit fort attaché à la Maison d'Autriche, en donna l'idée à notre Peintre, qui s'y prêta fans en soupconner la malice. Le plafond fini, le Roi vit avec surprise un Aigle dans toute sa gloire, entouré d'Oiseaux qui lui rendent leur hommage comme à leur souverain: dans la Corniche, au portour, d'autres animaux faisoient voir, sous autant d'emblêmes satyriques, que tous les Princes de l'Europe étoient foumis à l'Empereur représenté par l'Aigle; le Roi d'Angleterre, après avoir tout considéré, se tourna vers l'Intendant, & lui demanda s'il avoit aussi donné quelques conseils dans cette composition. De Wyze en sut quitte pour nier; il dit au Roi que c'étoit la premiere fois qu'il avoit vu l'ouvrage : ce mensonge lui conserva son emploi; l'Artiste eut seulement ordre de changer son ouvrage.

Van Kessel, toujours infatigable, travailla B 3

La Vie des Peintres, &c:

22

1660.

très-assiduement : ses Tableaux surent portés par toute l'Europe, sort estimés & payés cher. Mais cruellement assligé de la goutte, il mourut comme un Martyr. On ne sçait en quelle année.

Ce Peintre, avec moins de mérite que son pere, en a approché de plus près qu'aucun autre. Il peignoit bien le paysage, toutes les plantes, les sleurs, les sruits & les animaux de toutes les especes, qu'il dessinoit, qu'il colorioit & qu'il finissoit bien: & ce qu'il y a de singulier, c'est que l'on ne conçoit pas comment il a pu saire autant de Tableaux aussi sinis. Comme il ne réussission pas bien à la figure, Eykens, Maés, van Opsal & Biset lui ont rendu souvent ce service. Voici quelques Tableaux de lui bien estimés.

On voit chez l'Electeur Palatin, à Dusseldorp, les quatre parties du Monde en quatre Tableaux : on y admire les animaux, les plantes, les arbres, les sleurs, &c. de chaque partie, les forêts, les rivieres & les cités, avec une multitude d'objets singulierement bien finis. Un autre est un Tableau de sleurs avec trois figures,





#### JEAN

## BRANDENBERG,

ÉLEVE DE SON PERE

### THOMAS BRANDENBERG



HOMAS BRANDENBERG avoit appris la Peinture dans le temps même qu'il excelloit déià 1660. dans une autre profession que l'on ne nomme pas. Il mourut en 1688 ; il laissa un fils fean Bran-

denberg, qui fut aussi son Eleve : celui-ci nâquit à Zug en 1660. A la mort de son pere, il avoit déjà un nom célebre, qu'il augmenta

par ses veilles & ses propres dispositions. Il fut 1660. à Inspruck chez le Trésorier du Roi de Pologne, appellé George, Bembo: il y demeura deux ans, en y travaillant & en se fortifiant d'après la nature.

Le Comte Ferari le mena avec lui à Mantoue, où les Ouvrages de Jules Romain attacherent singulierement Brandenberg. Il copia presque tous ces Maîtres, dont les Ouvrages avoient tant d'attraits pour lui, qu'il ne put à peine voir un Tableau sans le copier en peinture ou en dessein ; c'est ainsi qu'il forma cette grande & bonne maniere, qui devint bientôt la sienne.

Il parcourut toutes les Villes d'Italie, toujours avec le projet de mettre à profit son temps. & de voir la façon différente de chaque Maître à représenter la nature. Encouragé par des fuccès, il se crut en état de retourner chez lui, de s'y montrer honorablement : il y fut bien accueilli, il s'y maria; mais il éprouva bientôt que sa Ville natale ne pouvoit fournir à l'entretien de sa famille, qu'on n'y étoit pas assez riche pour payer le prix & la valeur de ses Ouvrages. Il eut un autre dégoût, ce fut d'être obligé de peindre dans tous les genres; les Eglises & les Couvens occuperent son pinceau : il peignit aussi des Pastorales au plat-fond de la Salle du Concert à Zurich. Ce Peintre très-laborieux, & généralement estimé & chéri, mourut le 26 Septembre 1729.

L'estime publique consacra cette Epitaphe à sa

gloire.

In tumulo lateat Pictoris dextra Joannis Quæ pinxit nullo funere tecla manent : Inspice templa tibi, tabulata vel ipsa loquentur. Pictura scopum numinus effe scopum.

Brans

Flamands : Allemands & Hollandois.

Brandenberg avoit un beau génie pour l'Hiftoire: tous ses Ouvrages se sentent des Maîtres 1660. qu'il a étudiés ; il prit une maniere de colorier plus vigoureuse : son dessein est de bon goût & affez correct. Nous ne connoissons point les Tableaux de ce Peintre, c'est d'après un trèsbon Juge, M. Fuesti, que nous faisons cet éloge. Brandenberg a peint des Batailles qui sont trèsvantées.

#### N. BOUDEWYNS,

FRANÇOIS BAUT ET DU PONT.

N croit Boudevvyns né à Bruxelles. Il est du moins certain qu'il y a vécu quarante ans, & qu'il y est mort; sans que l'on sçache qui étoit son Maître, nous connoissons assez ses bons Paysages pour louer sa couleur, un beau fini, & une grande variété dans tout ce qu'il a fait. Il dessinoit bien ses arbres, il ornoit ses fonds, sur le devant, d'une multitude de petites plantes, &c. qui augmentent l'agrément de ses Tableaux. On nous apprend que ce Peintre, bien recherché pour ses Ouvrages, fut toujours pauvre : on lui a connu deux fils Peintres, qui ne méritent pas d'être comparés à leur pere.

François Baut, ami de Boudevvyns, peignoit la figure en petit, comme Breugle & Teniers: il ornoit les Tableaux de son ami Boudevvyns de figures & d'animaux dessinés avec distinction: ils étoient nés l'un pour l'autre. Baut avoit le

génie

1660.

génie fertile, & composoit des Fêtes de Village, des Assemblées, comme le Breugle de Velour. Ses petites figures sont dessinées avec la plus grande correction, coloriées agréablement, touchées avec esprit & une grande sinesse. On ne voit gueres de Tableaux de Baut que Boudevvyns n'ait embellis de son pinceau.

Du Pont, surnommé Pointié, vivoit dans le même-temps, & dans la même Ville; il pei-gnoit l'Architecture avec bien du mérite: les figurines de la mort de ces trois Artistes est igno-rée: Voici quelques Tableaux qui nous sont

connus de ces Maîtres.

On voit à Rouen, chez M. Ribard, Négociant & Ancien Juge Consul, deux jolis Tableaux de Boudeur yns & de Bout; l'un est un Paysage avec des Fabriques: près d'un Château éloigné, on trouve une foule de monde, la plûpart des Chasseurs à cheval, une jolie Femme au milieu tenant un Oiseau sur le poing, &c. L'autre est aussi un Paysage, une Riviere y tépare le premier plan; un grand nombre de Bateaux chargés de peuples, & beaucoup de figures vers les bords. Sur le devant est une Bohemienne qui amuse ceux qui sont près d'elle: beaucoup d'autres personnages s'approchent de la foule pour l'entendre.

M. Horutner, Négociant dans la même Ville, possede deux jolis Paysages, avec des Figures & des Animaux, des Rivieres, des Bateaux & des Fabriques ou Mazures.

Dans le Cabinet du Prince Charles, à Bruxelles, sont seize Tableaux par Boudevvyns. Ce

font

Flamands, Allemands & Hollandois. 27 des Paysages, des Marais, &c. la plûpart avec des figures de Baut, qui représentent des Chasses, des Fètes galantes, des Assemblées, &c.

660.

Et chez M. Bisschop, à Rotterdam, un Hyver: on y admire une multitude de figures d'hommes & de femmes qui patinent, & qui se divertissent sur la glace.

### N. TYSSENS.

Ous soupçonnons que N. Tyssens est fils de Pierre Tyssens, dont nous avons parlé tom 2, p. 363. Il nâquit à Anvers l'an 1660. Son Maître nous est inconnu, mais, encore jeune, il voyagea en Italie; un Marchand de Tableaux l'employa long-temps à Rome; il passa ensuite à Naples & à Venise: ses Tableaux ne surent pas assez recherchés par les Amateurs, les Artistes seuls les enleverent, à cause de la parsaite imitation & de la bonne couleur. De retour en Flandre, tout ce qu'il put faire pour engager à prendre ses Tableaux ne réussit pas beaucoup mieux qu'en Italie.

Il partit pour Dusseldorp, où les Arts & les Artistes étoient singulierement recherchés, & dans le temps que l'Electeur Palatin travailloit à former un des plus beaux Cabinets de l'Europe. Le premier Peintre, François Douven, engagea l'Electeur de choisir Tyssens pour acheter les plus beaux Tableaux du Brabant & de la Hollande. L'Electeur le décora du titre d'Agent de sa Cour.

Tyssens parcourut rapidement le Pays: il rafsembla

sembla une si grande quantité de Tableaux, qu'on 1660. eut un Cabinet complet plutôt que l'on auroit osé l'espérer. Sa commission lui donna un lustre à Anvers, qui auroit dû faire sa fortune; mais il épousa une Veuve qui n'avoit pas autant de bien qu'on lui en avoit promis Il remercia l'Electeur & passa à Breda, où il croyoit trouver un plus grand débit de ses Tableaux : il ne réusfit pas mieux. Ce fut alors qu'il se mit à peindre des animaux & des fleurs qui eurent le succès qu'il s'étoit proposé; il passa à Rotterdam & enfin à Londres, où nous le croyons mort, du moins on ne nous apprend plus rien de lui depuis ce temps-là.

> Son premier talent, qui le fait regarder comme un bon Artiste, consistoit à représenter des Cuirasses, des Boucliers, des Fusils, des Sabres. Piques, Tambours, &c. toutes fortes de Trophées qu'il composoit & colorioit bien. Ces sujets tristes ne purent plaire à tout le monde : il peignoit médiocrement des fleurs, mais ses Oiseaux avoient autant de mérite que ceux de Boël & de Hondekocter. C'est dans ce dernier genre qu'il a continué de travailler, & les Ouvrages que nous avons vu de lui, sans mériter d'être comparés à ses Trophées, seront toujours

recherchés.



#### N. PAULY.

PAULY nâquit à Anvers l'an 1660. On ne dit rien de sa premiere jeunesse, de son éducation ni de ses Maîtres: il peignoit supérieurement en mignature; il avoit d'abord copié les Ouvrages de foseph Werner: c'est, sans doute, d'après lui qu'il s'est formé cette belle maniere qui se remarque dans tout ce qui reste de lui. Pauly demeuroit à Bruxelles, où il vivoit noblement & parmi les principaux de la Cour qui occuperent son talent. Il paroît qu'il a beaucoup gagné, beaucoup dépensé; on ne dit pas qu'il ait laissé une fortune considérable après sa mort, dont l'année nous est inconnue, & nous avons vu très-peu de ses Ouvrages.

VIGOR ET GUILLAUME

#### VAN HEEDE

Es deux Freres, que nous croyons nés à Furnes vers l'an 1660, ont laissé très-peu de leurs bons Ouvrages dans leur Patrie; on nous assure qu'ils ont voyagé en France, en Allemagne & en Italie, où Guillaume resta longtemps, même après le retour de Vigor à Furnes. L'application de Guillaume augmenta le prix de ses Ouvrages, lui assure les éloges des grands Artistes,

1660.

Artistes, qui l'égalerent aux plus habiles de son temps : éloge peu suspect, quand on peut le justifier par le nombre de Tableaux qu'il fit alors pour les plus distingués de Rome, de Naples, & de Venise; ses Ouvrages, portés par-tout, lui mériterent la gloire d'être appellé à Vienne pour orner le Palais de l'Empereur, ceux des autres Princes de l'Empire & des différentes Cours où il a passé, sans qu'il se sont voulu arrêter nulle part. Voilà ce que nous avons appris de certain : quel dommage que nous ne puissions citer tous ses Tableaux! Un seul peu connu, mais que nous avons admiré plus d'une fois, représente le Martyre de Saint.... qu'on peut regarder comme l'épitaphe des deux Freres, on y lit cette inscription: Vigor van Heede, Fils de Jean, mort le 8 Avril 1708, & Guillaume van Heede son frere, mort le 10 Décembre 1728. C'est l'ouvrage de Guillaume van Heede; il est placé au-dessus de l'entrée du Chœur, en face de la Sacristie, dans l'Eglise de Sainte Walburge, à Furnes.

Ce Tableau est composé & dessiné dans la maniere de Lairesse: on y voit briller le génie & l'esprit; la couleur est vraie & dorée, & l'intelligence du clair obscur y est très-exactement observée. Les Ouvrages de Vigor nous sont inconnus; & quoique ces deux freres ayent demeuré assez long-temps dans Furnes, malgré nos recherches nous n'avons pu découvrir dans cette Ville, ni dans les environs, aucun de leurs Ouvrages, ce qui donne à penser qu'ils étoient occupés pour les Etrangers, qui connoissoient mieux le prix de leurs talens que leurs Compatrio-GREGOIRE tes même.



# GRÉGOIRE BRANDMULLER,

ELEVE DE CHARLES LE BRUN.



RÉGOIRE BRANDMULLER est considéré en Allemagne comme un Peintre du premier rang. Il nâquit à Basse, le 25 Août 1661, de Grégoire Brandmuller, & d'Anne Polibe Stahelin; son pere étoit



Orfevre & homme de génie, qui sut élevé à la dignité de Membre du Conseil. Une collection des bons Desseins & des Estampes que le jeune Brandmuller vit chez son pere, développa son inclination; il les copia la plûpart,

& devint bon Dessinateur sans Maître. Cet atta-1661, chement pour la Peinture engagea son pere à le placer chez Gaspard Meyer, Peintre médiocre à Basle: c'en étoit assez pour notre jeune Eleve, la nature l'avoit pourvu du goût qui suffit pour choisir les routes que les bons Artistes ont tenues. A l'âge de dix - sept ans, il quitta sa Patrie pour aller à Paris, où il sut assez heureux pour entrer dans l'Ecole de le Brun. Les travaux immenses, dont ce beau génie étoit chargé, présentoient à son Eleve un champ vaste pour apprendre & se perfectionner; ses progrès plurent au Maître, qui chargea Brandmuller de plusieurs Ouvrages sous sa conduite.

> Appellé à Prague, il y resta peu, on croit qu'il fut redemandé par le Brun; ce qu'il y a de certain, c'est qu'il revint à Paris, il travailla avec son Maître au Château de Versailles; l'estime de le Brun pour cet Artiste lui attira des jaloux, qui ne purent cependant le perdre, parce qu'il n'étoit occupé que de son Art : sa conduite irréprochable le fauva des piéges de l'envie. Il y auroit cependant fuccombé, malgré sa douceur, s'il n'eût préféré de retourner dans fa Patrie, après avoir remporté les premiers Prix à l'Académie royale de Paris.

> Alors sensible à tout ce que ses Compatriotes faisoient pour le fixer, il y répondit en épousant, le 19 Avril 1686, Anne-Caiherine Hummel. Les Cours de Wirtemberg, de Bade-Dourlac, &c. s'enrichirent de ses productions : l'Histoire, le Portrait sont les Tableaux qui lui ont assuré une grande réputation dans sa Patrie;

> > fon

Flamands; Allemands & Hollandois.

Ton génie s'étoit fortifié d'après celui de fon Maître, mais fon feu dans l'exécution, & fon affiduité au travail contribuerent à détruire fon foible tempérament; la mort l'enleva à l'âge de vingt-neuf ans neuf mois, le 7 Juin 1691.

Il laissa deux fils, Grégoire & Frédéric. Perfonne n'a peut-être été autant regretté que cet Artiste: sa douceur lui sit des amis de tous ceux dont il étoit connu.

Ce Peintre avoit un goût particulier pour l'Histoire. Ses sujets sont noblement traités & pleins de seu : son dessein est correct, il avoit de l'esprit, & cela se voit dans ses expressions toujours justes; il y ajoutoit une très-bonne couleur & une fonte, sans tourmenter ses teintes, qui en assure la durée; ses Portraits bien ressemblans, toujours historiés, deviennent intéressans. Voici quelques Ouvrages de lui les plus connus.

Une Descente de Croix, les figures grandes comme nature, dans l'Eglise des Capucins, à

Dornach.

Une belle copie d'après le Brun; c'est la désaite de Darius.

Le Spectacle d'une course Romaine, Tableau abondant, chez M. Schweighauser, Conseiller-Privé; & chez son Héritier, le Baptême de Jesus-Christ.

A Basse, chez M. Blarer de Wartensée, Conseiller & Chef de la Maison commune de la Ville; c'est le Portrait de ce Magistrat.

Plusieurs Tableaux de ce Peintre augmentent les richesses du Palais du Prince de Bade-Dourlach, à Basse.

Tome IV.

G JEAN

### JEAN DE BOCKHORST:

E'LEVE DE KNELLER.



BOCKHORST, né à Deutekom en 1661.
On nous apprend qu'il a passé fort jeune à Londres, où il suivit les leçons de Kneller pendant sept années de suite. Ses Ouvrages eurent plus de succès que n'ont ordinairement ceux d'un Eleve encore dans l'Ecole de son Maître. Milord Pembrok demanda lui-même Bockhorst à Kneller. & employa le génie de cet Artiste à peindre le Portrait, des Tableaux d'Histoire & des Batailles; ses talens dans ces deux derniers genres. qu'il n'avoit pas eu occasion d'excercer, surprirent Kneller même, qui l'engagea de continuer. Après avoir beaucoup peint pour M. Pembrok, il passa en Allemagne; la Cour de Brandebourg l'attira, c'étoit pour lors le séjour de beaucoup de bons Artistes; il en augmenta le nombre, mais fes Portraits l'en firent sortir pour aller dans les différens endroits où il fut appellé.

Il arriva enfin dans le pays de Cleves; le nombre de Portraits qu'il y a faits, & d'autres Ouvrages en Peinture, est prodigieux. Son talent, assuré par les louanges des Artistes, lui donne une place ici: ses Ouvrages nous sont inconnus; nous sommes certains que ce Peintre est mors

en 1724.

NICOLAS

### NICOLAS RAVESTEYNS

L'LEVE DE JEAN DE BAEN.

I E nom de Ravesteyn est très-connu dans les fastes de la Peinture. Plusieurs de cette sa. 1661. mille ont été de grands Artistes. Nivolas Ravesteyn, né à Bommel en 1661, étoit fils d'Henry Ravesteyn, bon Peintre, mais qui mourut jeune, lorsque son fils étoit au Collége. L'année de 1672 répandit la terreur en Hollande, & fit quitter à plusieurs personnes leur demeure. Sa mere étoit dans ce cas, & ce fut dans ce temps que son fils, n'ayant point la commodité de suivre ses études, demanda à quitter pour apprendre la Peinture. Il avoit eû de son pere quelques leçons du Dessein; il se rappelloit que la Peinture avoit honoré sa famille & enrichi la plûpart de ses parens, dont il avoit hérité; ce motif engagea sa mere à le placer à la Haye chez Guillaume Doudyns, ensuite chez Fean de Baën. Il suivit tous les Artistes dans leurs études: cet amour pour son Art le fit entrer partout : ce furent ces Maîtres même qui l'engagerent à quitter l'Ecole, & de continuer de peindre d'après la nature.

Il alla s'établir à Bommel. On n'eut pas plutôt vu un de ses Portraits, que tous les premiers du Pays se firent peindre; son nom les sit venir de toute part; bientôt il ne put suffire au nombre de personnes qui se présenterent. En 1694,

C 2

.

il sut demandé à la Cour de Kuilenberg pour y peindre la Princesse de Waldek après sa mort, elle dont aucun Peintre n'avoit pu faire un Portrait ressemblant; Ravesteyn réussit contre toute attente, il avoit lui-même douté du succès. Le Prince se sit aussi peindre; il reçut des présens de toute la Cour en retournant chez lui.

Quatre ans après, il fit le Portrait du jeune Prince de Waldek, du Comte de Erpach & de sa famille; en 1702 le Prince Guillaume de Hesse; en 1707, le Prince de Saxe Heldeburghausen, en pied de grandeur de nature; ensuite le Baron de Gand, & la Princesse de Portugal sa semme, & se ensans; le Général Macquay, sa famille, & le Comte de Rée; tous ces Portraits surent envoyés en Angleterre, ainsi que ceux du Général Ramsay, sa semme & se ensans; le Baron Pick, sa tamille, & une infinité d'autres Seigneurs & Dames de toutes les Cours.

Nous avons parlé de ses Portraits, il peignoit bien l'Histoire, il avoit du génie & de l'esprit; on cite, comme les plus beaux de sa main, les quatre parties du Monde. Agé de quatre-vingt ans, il sit les Portraits de son Gendre Bruistens, de sa semme & de ses ensans; ce Tableau n'a aucune trace de sa vieillesse. Il est mort le 9 Janvier 1750, à l'âge de quatre-vingt-neus ans; il a laissé après lui une grande sortune, une réputation de bon Peintre, & celle d'un homme d'esprit, noble avec les grands, & assale.

avec ses égaux.

Il avoit un bon goût de Dessein, un pinceau facile, & de la couleur; ses Portraits sont la plûpart historiés, & généralement bien posés;

Flamands, Allemands & Hollandois. 37 on assure qu'il faisoit très-bien ressembler; il ne faisoit rien sans consulter la nature, les plus petits objets ne lui ont point échappés.

1661.

### N. LEYSSENS.

L alla fort jeune à Rome, où ses Tableaux eurent assez de succès. Il s'appliqua exactement à tout ce qui pouvoit augmenter ses talens : la Bande Académique l'admit & le nomma le Cassenoix, parce qu'il avoit le nez fort grand. Ce Peintre n'auroit jamais quitté l'Italie, sans une raison très-louable. Son pere étoit pauvre & très-vieux, il retourna pour le faire vivre & en avoir soin; la Providence le récompensa visiblement, il eut plus d'ouvrage que tous les Artistes ensemble, qui se produisoient dans le monde, & qui ne manquoient point les occasions de se procurer du travail : au contraire Leyssens ne quittoit son pere que pour aller à l'Eglise, on ne le voyoit point ailleurs, on ne le connoissoit que chez lui, où l'on prenoit plaisir à le voir travailler, & ou l'on admiroit sa tendresse & son respect pour son pere; quoiqu'il peignît bien l'Histoire, il sut beaucoup employé par les Peintres de fleurs Hardime, Bollchaert, Verbruggen, &c. à enrichir leurs Tableaux de Nymphes, d'Enfans, de Bustes, &c. qu'il colorioit & qu'il dessinoit bien. Leyssens est mort en 1710, laissant après lui la réputation d'un assez bon Peintre, & d'un homme ver-C 3 THEODORE tueux.



# THÉODORE NETSCHER

ÉLEVE DE SON PERE

GASPARD NETSCHER.





HÉODORE NETSCHER est reclamé par les Hollandois, quoiqu'il nâquit à Bordeaux en 1661. On sçait que Gaspard Netscher, déterminé à faire le voyage d'Italie, passa par Bordeaux, où il épousa la

niéce d'un Négociant. Engagé à finir quelques Tableaux, sa femme y accoucha de Théodore. Ils quitterent la France, & se fixerent en Hol-

1661.

lande. Théodore, l'aîné de neuf enfans, & le premier Eleve de son pere, avança à grands pas dans la carriere de l'Art, puisqu'à l'âge de dix-huit ans il quitta la Hollande & vint à Paris avec le Comte Davaux, Envoyé de France. Il ne pouvoit être mieux vanté que par ce Seigneur, qui lui procura quelques Portraits, dont le nombre augmenta, à mesure que ses talens & ses manieres furent connus de plus en plus. Il avoit le talent de faire ressembler agréablement : aussi peignoit-il les plus grands de la Cour, & sur-tout les femmes ; il avoit une figure aimable, de l'efprit, & ce qu'il falloit pour plaire dans le grand monde qu'il aimoit lui-même : il gagna beaucoup, & mena un train convenable pour fréquenter les Grands avec lesquels il ne perdit pas un temps toujours précieux aux Artistes.

Neischer passa ainsi vingt années de suite à Paris. La mort de son pere ne l'avoit même pu arracher d'une Ville où il étoit estimé & aimé. Le plaisir l'arrêta encore. Après la paix de Ryswyck, M. Oudyck, Ambassadeur des Etats d'Hollande à la Cour de France, sit connoissance avec Neischer, il se lia si intimement avec ce Peintre, qu'étant prêt de retourner en Hollande, il mit tout en œuvre pour l'emmener avec lui : il ne réussit qu'en lui promettant d'obtenir des Etats d'Hollande une commission honorable & lucrative pour le dédommager du facrisice qu'il faisoit

en sa faveur.

C'est à cette condition que Neischer quittoit Paris & le séjour des Arts & des Plaisirs : séjour d'autant plus agréable que son nom y étoit fait, qu'il y gagnoit beaucoup, & que c'étoit C 4 risquez ---

risquer tout que d'aller essayer la fortune dans un Pays qu'il connoissoit peu, & où il ne trouveroit peut-être aucune ressource. Arrivé à la Haye, il fut reçu avec distinction : les principaux du Pays le connoissoient déjà, c'étoit à qui pourroit se procurer le plaisir de traiter le Peintre splendidement. Il fut admis à la Cour du Stathouder: ce premier abord avoit l'air d'une fortune décidée, lorsque la mort du Roi Guillaume borna ses espérances ; le crédit de M. Oudyck, cessa entierement. Netscher, qui avoit fréquenté la Cour, connoissoit très-bien la route qu'il falloit tenir pour y parvenir: il sçavoit aussi que, quiconque n'a qu'un seul Protecteur, risque trop ; aussi avoit-il trouvé des amis trèspuissans. Il obtint la Recette pour les Etats Généraux de la ville d'Hulst, en Flandre; c'étoit, à proprement parler, un bénéfice simple; il n'aimoit point sa résidence, il y mit un Commis, passa l'hyver à la Haye, & l'été à la Campagne: il ne peignoit même que des personnes de la premiere distinction. Cette espece de folie augmenta toujours. On raconte que Frédéric Ier, Roi de Prusse, demanda à Neischer son Portrait: ce Prince lui promit de lui donner le temps qu'il resteroit à la Haye; ce Portrait plut sort au Roi, à l'ébauche, & lui ressembloit bien : on ne sçait pour quelle raison il n'a jamais voulu le finir; le Roi fit un voyage à la Haye, il s'absenta la veille: ce procédé fingulier donna à foupconner que l'habitude de vivre dans le grand monde lui faisoit presque regarder le talent qui l'avoit sait considérer, comme au dessous de lui.

Il avoit peint, peu de temps avant cette fingularité, Flamands, Allemands & Hollandois. 41 gularité, le Roi Guillaume. Ce Tableau est placé dans la Sale du Conseil des Etats-Généraux: un autre représente la famille entiere de Duivenvoorden: dans un même Tableau, l'Amiral Wassenaer, & le Conseiller Pensionnaire Slingelandt, & le

Baron Suaffo.

1661.

En 1715, les Etats-Généraux envoyerent en Angleterre six mille hommes au secours du Roi Georges: Netscher en sut nommé Trésorier. En arrivant . il fit sa cour assiduement par-tout , il y fut reçu & traité splendidement : les premiers de Londres vivoient avec lui; il acquit la connoisfance du Chevalier Dekker, un des plus riches Négocians de son temps, & né à Amsterdam. Ce Compatriote avoit un très-grand crédit à la Cour, il aimoit Netscher, il le présenta au Roi & à la Famille Royale. Le Prince de Galles vivoit familièrement avec notre Artiste; il passa six années à Londres : Cette Ville fut, en 1720, un Pérou pour lui : toute la Cour se fit une fête de lui prodiguer des Billets de Banque. Son ami Dekker lui en fit réaliser pour cinquante mille florins d'Hollande; c'est tout ce qu'il a prosité du temps qu'il a perdu à fréquenter les Cours, encore ne dut-il cette fortune qu'au hazard.

Il retourna en Hollande en 1722, il y mena un train honorable, il avoit carosse; jusqu'alors Neischer n'avoit éprouvé aucun revers, lorsqu'on lui demanda compte, comme Receveur de la Ville d'Hulst, d'une somme qu'il avoit prêtée à quelqu'un, & dont on ne voulut point le tenir quitte à moins qu'il ne nommât la personne; il le resusa, à la sollicitation de la sumille du Débiteur, il aima mieux perdre son Emplois

Il prit la résolution de quitter les Grands, & il se 1661. retira à Hulst qu'il avoit autrefois tant méprisé. Il plaça vingt mille florins en rente viagere à dix pour cent : tourmenté de la goutte & des infirmités de la vieillesse, il devint si retiré qu'il ne voulut presque voir personne. Le Chevalier Dekker fit le voyage d'Hollande en 1727, il l'engagea à le suivre à Londres avec toutes les instances possibles; il refusa absolument & vécut à Hulst, où il est mort en 1732, âgé de soixante-onze ans. Il laissa encore quelques biens à ses Neveux, les enfans de son frere Constantin mort depuis long-temps.

Ce Peintre, avec bien des talens, ne fut pas le plus grand Peintre qu'ait produit la Hollande, mais le plus heureux. Ses Portraits sont partout : Il a fait des Copies d'après van Dyck, qui

trompent par l'imitation.

### JEAN VAN SON,

ELEVE DE SON PERE

#### GEORGES VAN SON

TEAN VAN SON nâquit à Anvers l'an 1661; il étoit fils & éleve de Georges van Son dont il est parlé tom. 2, pag. 328. Il adopta la maniere de son Maître qu'il surpassa; il ne se permit jamais rien fans avoir pour guide la nature, d'après la quelle il faisoit continuellement ses études: il copioit tout, & c'est à cette bonne habitude

Flamands, Allemands & Hollandois. habitude que l'on apperçoit dans ses Ouvrages cette abondance & cette vérité qui intéressent 1661. même ceux qui ne connoissent rien à notre

Après avoir vu enlever ses Ouvrages dans les différentes Cours de l'Europe, il crut que les Anglois les rechercheroient particulierement ; il passa à Londres, où il vit bientôt, par l'accueil qui lui fut fait, qu'il ne s'étoit pas trompé. Sans perdre de temps, il se mit à composer des Tableaux en grand & en petit, pour donner une forte de satisfaction au nombre d'Amateurs qui l'employerent. Il ébaucha toujours plusieurs Tableaux avant d'en finir un seul, & c'est pour cela qu'à sa mort on en trouva beaucoup de commencés que Weyermans a finis sans grand succès.

Sa réputation augmenta tous les jours, & son talent se fortifia, parce qu'il ne négligeoit rien pour la perfection de ses Ouvrages. Il avoit l'usage d'introduire dans ses grands Tableaux, des Fleurs & des Fruits, des Tapis de Turquie, des Rideaux d'étoffes d'or & d'argent, &cc. dont les différens effets formoient un ensemble & une harmonie qui ajoutoient encore à l'éclat deses Fleurs & de ses Fruits. Il soutint avec assez de courage la mort de sa femme, mais il ne put supporter celle de sa fille unique. Il mourut quelque temps après à Londres : on ne dit pas en quelle année.

Ses compositions en grand & en petit sont réfléchies, il connoissoit à fond la théorie & la pratique de son Art: sa touche est ferme & facile : ses Fleurs ont de la vérité, de la variété & de la légereté; personne ne l'a surpassé à

peindre

44. La Vie des Peintres, Oc.

1661.

peindre les Raisins & les Pêches; on y voit se duvet & cette couleur vraie qui trompe l'œil : fon Raisin est transparent: on croit voir le pepin, C'est en tout un excellent Artiste bien supérieur à son pere. Ses études très-abondantes ont été recherchées après sa mort, & n'ont point échappé aux Curieux,





## WILLEM (Guillaume) VA-N

# MIERIS

ÉLEVE DE SON PERE

FRANCOIS VAN MIERIS:



A ville de Leiden, si célebre par les grands hommes qu'elle a formés & 1662. vu naître, compte parmi les derniers Willem van Mieris, qui y nâquiten 1662. Fils de François van Mieris & son Eleve, il fit de grands



progrès sous lui ; il étoit déjà un Maître à l'âge de dix-neuf ans, lorsqu'il eut le malheur de le perdre. Le jeune Mieris sentit alors combien il lui

46

lui restoit à étudier, il n'avoit plus ce guide si 1662. fûr, dont le secours lui étoit si nécessaire, à mesure que les difficultés se présentoient. Sa ressource étoit la nature qu'il avoit déjà consultée, & dont il attendoit son avancement & cette réputation que ses Ouvrages lui ont mérités. L'exemple d'un pere illustre a servi encore à augmenter fon ardeur. Il avoit pris d'abord, comme fon pere, des sujets dans la vie privée : Ici, c'est une une boutique de Modes, où une jolie Marchande vend ses ajustemens; là, c'est une gentille Paysanne qui vend des fruits & des légumes; on voit à une fenêtre une jolie personne qui attire les yeux des passans; un bas-relief termine le bas du Tableau, au-dessous du bandeau de la croisée, &c. tout est peint d'après nature : il ne se permettoit pas le plus petit détail, sans avoir l'objet devant lui pour le copier. On nous fait l'éloge d'un Tableau fait dans ce temps, il reprétente une Femme qui donne la bouillie à son enfant, un autre enfant excite le petit à manger; le Pere, assis près du feu, regarde la malice de ces petits enfans; le petit lit occupe une partie du premier plan d'une chambre meublée, & repréfentée avec un art exquis. Ce joli morceau eut un fuccès infini & le combla d'honneur.

Micris, en voyant les Ouvrages de Lairesse & d'autres grands Maîtres d'Histoires, voulut essayer à porter sur le panneau quelques sujets, où l'esprit peut également être occupé & satisfait. Son Mécene, M. de la Court, l'encouragea beaucoup. Notre Peintre fit son coup d'essai : ce Tableau représente Renaud endormi & appuyé sur les genoux d'Armide, entourée des Graces.

1662.

Flamands; Allemands & Hollandois. 47 & des Amours. Le fond est un beau Paysage: sur le devant sont représentées des Fleurs & des Plantes; ce beau Tableau sit son effet, son Mécene ne croyoit pouvoir assez le payer, tant il lui sit de plaisir; il ne le garda pas long-temps, le Comte de Wakkerbarth ne l'eut pas plutôt vu qu'il mit tout en usage pour en devenir le possesseur; il ne put l'obtenir que lorsque Mieris eut promis de traiter ce sujet de nouveau avec les changemens qu'il jugeroit convenables. Cette répétition obtint les suffrages & un présent, après en avoir reçu le prix.

Mieris a répété encore ce sujet pour l'Envoyé Meinershagen, avec cette dissérence que Renaud & Armide sont les Portraits de l'Envoyé & de sa semme. Le sond est aussi un Paysage, les Figures principales sont entourées d'Amours, &c. On nous parle aussi d'une sainte Famille de cet Artiste, d'un Triomphe de Bacchus, d'un Juge-

ment de Pâris & de plusieurs autres.

Il peignoit aussi de jolis Paysages, des Figures & des Animaux avec le même sini & la même vérité. Mieris avoit un autre talent, qui ne doit pas être indissérent aux Peintres, c'est de modéler en terre & en cire: les grands Maîtres dans cet Art ont été surpris de voir à quel point il a excellé dans ce genre, qui lui auroit seul accordé un rang distingué parmi les Sculpteurs habiles. Le même M. de la Court possédoit quatre Vases, sur lesquels Mieris avoit modélé en bas-relies des Fêtes bacchiques; les Nymphes, les Satyres & les Enfans y sont rendus avec tout l'Art possible: Une touche spirituelle feroit soupçonner une longue pratique de l'ébauchoir. Cet Amateur

1662, teur estimable n'a jamais pu se résoudre à se défaire de ces quatre morceaux. On lui en a fait en tout temps des offres considérables, sans

pouvoir les lui enlever.

Mieris vivoit paisiblement, sans s'aveugler ni de sa gloire, ni de sa fortune : il partageoit ses momens entre les soins de ses études & de sa famille: sa sagesse le rendit heureux & le sit estimer pendant une longue vie. Il mourut à Leiden. le 24 Janvier 1747, âgé de quatre-vingt-cinq ans : il a laissé un fils, François van Mieris, qui est son Eleve, & qui marche sur ses traces.

Guillaume van Mieris finissoit, comme son pere, tous fes Ouvrages : la même harmonie & le même soin pour rendre les plus petits détails; ses Tableaux sont presque au même prix: cependant nous les trouvons bien au-dessous pour le dessein, pour la finesse de la touche & le piquant des effets. Les Ouvrages du pere sont composés avec plus de sagesse : on y trouve la même abondance, mais tout y est groupé avec moins de confusion, ce qui n'empôche pas que le fils ne soit, sans contredit, un des bons Peintres de la Hollande; voici quelques Ouvrages bien connus.

A Rouen, chez M. Haillet de Couronne, Lieutenant-Général Criminel, la Muse de la Musique environnée des instrumens : le fond est un beau Paylage.

Dans le Cabinet du Prince de Hesse , une

Marchande de Fromage dans sa boutique.

A la Haye, chez le Compte de Wassenaer un Vieillard & une vieille Femme. Chez Mr Fagel, un Philosophe dans son Cabinet. Chez

M.

Flamands Allemands & Hollandois. M. Lormier, une Cuisine hollandoise, avec 1662. des figures & des meubles nécessaires. Chez M. van Héteren, un jeune Homme coeffé d'un bonnet avec des plumes; Chez M. d' Acosta, Suzanne & les Vieillards qui cherchent à la féduire; le fond est un Jardin.

A Amsterdam, chez M. Lubbeling, Suzanne insultée par les Vieillards, autrement composé: un Berger près d'une Bergere dans un beau

paylage.

A Middelbourg, chez M. Cauvverven, une jeune Fille qui tient un panier rempli de fruits; une Nymphe endormie : & un Soldat Suisse tenant un grand verre à la main.

#### ROBERT VAN

### OUDENAERDE

E'LEVE DE CARLE MARATTI.

TAN OUDENA ER DE nâquit à Gand le 30 -V Septembre 1663; il étoit fils de Pierre 1663. van Oudenaerde, Maître de Langues, qui lui enseigna le Latin; la Peinture cependant fut le seul talent auquel il se livra en entier. Mierhop fut son premier Maître, ensuite de Cléef, dont la réputation l'emporta sur tous ceux de son temps, lui montra son Art jusqu'à l'âge de dixneuf ans qu'il fut envoyé à Tournay pour y apprendre le François. Il y passa trois ans chez un Peintre inconnu, Oudenaerde obtint en 1685 Tome IV. la



la permission d'aller à Rome : il eut des lettres 1663. de recommandation qui aiderent à le faire connoître. Carle Maratti l'admit dans son Ecole, & bientôt il mérita la confiance de ce Maître: un travail assidu, un jugement assez certain, pour ne se pas méprendre dans le choix du vrai beau. le distingua des autres Eleves; ses progrès dans le Dessein & dans la Peinture augmenterent chaque jour. Dans ses momens de repos il avoit essayé de graver à l'Eau-forte, & son début manqua de le perdre pour toujours; une esquisse du Maître représentant le Mariage de la Sainte Vierge, parut à notre Eleve un objet bien digne d'être gravé. Sans confulter son Maître sans croire faire un crime, il la grava & la donna à ses amis : quelques épreuves dispersées furent portées à un Marchand d'Estampes qui en garnit sa boutique. Maratti, en passant par-là, vit cette épreuve; surpris d'abord, il s'informa au Marchand d'où elle lui venoit, & voulut en connoître l'Auteur : on lui dit tout, sans aucun dessein de nuire. Maratti retourna chez lui fâché de se voir si mal gravé, & d'être trompé par un homme qu'il n'avoit pas même foupconné d'en être capable ; il le renvoya fans vouloir l'entendre. Si la colere du Maître étoit fondée jamais douleur n'égala celle de l'Eleve; il ne voulut ni retourner chez lui, parce qu'il étoit assez avancé pour sçavoir qu'il lui restoit encore des études à taire, ni entrer chez d'autres Maîtres, dans la crainte d'irriter davantage celui dont il s'étoit attiré la colere. Enfin six semaines se passerent sans travail ni étude, occupé seulement de son malheur, se plaignant à tout

1663.

Flamanis, Allemands & Hollandeis. le monde de son indiscrétion & de son innocence. Elle n'étoit pas inconnue à son Maître, qui étoit lui-même fâché d'avoir été si rigourcux. Le hazard les fit passer tous deux dans le même temps sur la place Navone: l'Eleve salua respectueusement le Maître, sans oser le regarder. Maraiti, l'appella & lui dit froidement : Gravezvous encore quelques planches d'après moi pour les vendre sans mon aveu? L'innocence dans la contenance d'Oudenaerde acheva de le justifier ; depuis ma disgrace, lui dit-il, mon cher Maître, je n'ai eu aucune envie de graver ni de peindre, & je suis prêt d'abandonner un talent qui a causé mon malheur. Et moi je vous exhorte de cultiver l'un o l'autre: mais je ne suis pas content de voir paroître en public mes Ouvrages égrationés, au - lieu de les voir gravés.

Maratti ramena son Eleve chez lui, & depuis ils ont toujours été étroitement liés. Oudenaerde se fortissa dans la Peinture & dans la Gravure: Maratti le choisit alors pour donner au Public ses principaux Ouvrages gravés sous ses yeux, & qui sont aujourd'hui les délices des Amateurs. Notre Flamand passa quinze années dans la plus étroite amitié avec son Maître, qui vantoit autant son caractere que ses Ouvrages; il avoit mérité le titre du premier Poète latin de son temps: autre avantage qui lui donna un nom distingué parmi les Sçavans & les Académiciens de Rome. Une réputation aussi solide porta le Cardinal Barbarigo, Evêque de Vérone, à le

choisir pour exécuter un Ouvrage entier sur sa famille, composé de Portraits & d'Emblêmes, avec des Vers latins. La mort du Cardinal sut

D 2 cause

72

1663.

cause que ce recueil n'a pas été plus considéra ble; il est cependant composé de cent soixantequinze planches gravées, avec les vers du même Oudenairde. Les éloges des Artistes & des gens de Lettres lui furent prodigués. Le Cardinal aimoit également notre Peintre pour ses mœurs; il avoit des vues pour son avancement; il lui donna les Ordres pour la Prêtrise, mais Oudenaerde, avant de se confacrer à l'Eglise, voulut revoir sa Patrie: il obtint une année pour fon voyage. Vingt-deux ans qu'il avoit employés à l'ouvrage du Cardinal, & le temps qu'il avoit passé chez Maratti faisoient environ trente-sept ans de séjour, sans qu'il eût vu sa Ville natale, il ne put se resuser à lui même cette satisfaction : il partit & arriva à Gand. Les premiers de la Ville s'empresserent de lui témoigner le plaisir que leur faisoit sa présence; on lui proposoit de rester; on lui fit des offres bien capables de le dédommager des espérances que lui faisoit entrevoir son Protecteur en Italie. Oudenaerde avoit promis de retourner : mais, prêt à partir, il apprit la mort du Cardinal; n'ayant plus d'engagement, il se fixa à Gand, où il peignoit l'Histoire & le Portrait; il fut accablé d'ouvrages, c'étoit à qui en auroit des premiers. Les Eglises & les Palais furent embellis de sa main; il ne grava plus que des petites Planches pour se recréer & même peu. La Peinture employa tout son temps: il vécut après son retour encore vingtun ans, & mourut le 3 Juin 1743, âgé de quatre-vingt ans. Il est enterré dans l'Eglise Cathédrale de Saint Bavon, à Gand. On ne lui connoît qu'un seul Eleve nommé François Pilsen Peintre

Peintre & Graveur, qui conserve l'œuvre complet de son Maître: œuvre trop rare & trop

peu connu.

La maniere de dessiner & de peindre de van Oudenuerde tient entierement de celle de Maratti. Sa couleur est vigoureuse, un pinceau flatteur lui réussit dans le Portrait où il avoit un succès étonnant. Sa touche est franche & facile: son dessein est correct; quant à sa composition, la marche en est belle, sévere & spirituelle. Ses principaux Ouvrages, depuis son retour, sont à Gand; les voici en partie.

Dans l'Abbaye de Baudeloo, on voit de ce Peintre un Tableau ingénieux; ce font les Portraits des Religieux de ce temps, de grandeur naturelle & tous bien variés. Dans cette même Maison se conservent encore de lui deux beaux

Tableaux d'Histoire.

Au Grand-Autel des Chartreux, l'Apparition de Saint Pierre, qui empêche ces Religieux de quitter leur Maison qu'ils avoient envie d'abandonner. Ce Tableau passe, à juste titre, pour son ches-d'œuvre.

Dans l'Eglise des Béguines, Notre-Seigneur

au milieu des Docteurs.

Dans l'Eglise de Saint Jacques, le Tableau de la Chapelle de Sainte Catherine; cette Sainte que l'on veut sorcer d'adorer les saux Dieux.

Dans la Chapelle de la Boucherie, un grand Tableau représentant les principaux Bouchers.



#### NICOLAS HOOFT,

E'LEVE D'AUGUSTIN TERWESTEN.



TICOLAS HOOFT est né à la Haye en 1664, d'une très bonne famille, dont il tira tous les secours qui lui étoient nécessaires pour suivre la passion qui l'entraînoit vers la Peinture. On lui procura les trois plus habiles Maîtres qui étoient pour lors à la Haye, Danyel Mytens, woudy's & Augustin Tervesten: ce fut ce dernier qui eut la gloire de former Hooft. Matthieu Tirvvesten, qui étudioit dans ce même-temps sous son Frere, rapporte que Hooft leur étoit proposé comme un exemple d'application & d'assiduité. Hooft ayant hérité d'un bien assez considérable de son pere, il ne cultiva plus la Peinture que par goût & par amusement : il étoit Membre de la Société des Peintres & il fut fait Directeur de l'Acadé, mie. On nous affure qu'il dessinoit bien & qu'il peignoit bien l'Histoire. Cet Artiste passa sa vie agréablement, occupé de la Peinture, de la Chasse & de la Pêche : ce furent ses trois passions dominantes jusqu'à sa mort, qui arriva le 21 de Janvier 1748, âgé de près de quatre-vingttrois ans.

Ses Quyrages nous font inconnus.

# IEAN-ANTOINE VANDER LEEPE

TEAN-ANTOINE VANDER LÉEPE, fils de Jean-Antoine vander Léepe, Ecuyer, Con- 1664. Teiller à la Chambre des Comptes de Bruxelles, & de Marie-Elizabeth Vanvelthoven. Ses parens quitterent Bruxelles pour éviter les troubles de la Guerre, & s'établirent à Bruges, où il nâquit en 1664. Les premiers soins que prit son pere furent ceux de son éducation : il sut envoyé à Bruxelles pour y profiter des Maîtres & des études convenables à sa noblesse & à sa fortune. On raconte qu'encore enfant il alloit les jours de récréation voir une Dame Béguine \* qui brodoit en petit-point : son usage étoit de peindre à gouasse les sujets qu'elle rendoit ensuite à l'éguille. Notre jeune Ecolier abandonnoit ses camarades & le jeu pour la voir peindre : bientôt il demanda des couleurs & des crayons; il dessinoit d'après des Estampes, & copioit à gouasse les Ouvrages de celle qui lui servoit de Maître.

Il fit très bien tous ses exercices; on lui promettoit pour récompense de lui permettre de voir peindre & de manier aussi le pinceau. Son goût



<sup>\*</sup> C'est une Communauté de Filles qui vivent dans un même encios, la plapart separées, cependant soumises à une Superieure & à des Regles : elles sortent pour se marier. Il y a beaucoup de see Communautés dans les grandes Villes de Flandre.

1664. & son travail se soutinrent toujours jusqu'à la fin de ses études. Rappellé à Bruges, il déclara à ton pere son amour pour la Peinture. On sut étonné de ses progrès, mais sa santé sut un nouvel obstacle qui pensa faire échouer son projet; il lui fut défendu de peindre davantage, parce que la mignature étoit nuisible à la délicatesse de sa poitrine : il obeit ; mais un essai qu'il fit de peindre à l'huile lui réussit si bien, qu'il quitta sa premiere maniere; la position n'étant plus muisible, il s'y livra si bien que les meilleurs Artistes ne purent lui cacher leur surprise & lui refuser leur admiration.

> Vander Lape fut dessiner des Paysages dans les campagnes; il alla sur le bord de la mer représenter les Orages & la Mer dans son calme; s'il voyoit un Ciel convenable pour ses Tableaux, il le deffinoit avec du blanc sur le papier colorié. On sera toujours surpris, quand on sçaura que son début, après de petits essais, est un grand Tableau de sept pieds sur huit & demi de haut : c'est un Paysage, dans lequel on voit une grande étendue de pays, qui contient une portion de Ville & ses Remparts, des Rivieres, des Arbres de bonne forme, bien feuillés, avec des Plantes bien coloriées & bien touchées fur le premier plan, le Ciel est d'une grande legéreté: les figures qui représentent la Fuite en Egypte, sont d'un de ses amis appellé Ramondt, qui étoit aussi un des Magistrats de Bruges. l'ander Léepe plaça ce Tableau dans l'Eglise Paroissiale de Sainte Anne.

> Ce succès le détermina à suivre son projet d'aller étudier en Italie. Il fut arrêté par ses parens

Flamands, Allemands & Hollandois. 57
parens, qui ne voulurent jamais le laisser partir: on lui remontra qu'il étoit le seul héritier

du nom & des biens de sa famille; il n'avoit que dix-neuf ans lorsqu'on le maria; il a regretté souvent qu'on n'ait pas voulu le laisser passer

quelque temps à Rome.

Continuellement occupé de son étude, on vit paroître un grand nombre de ses Ouvrages, mais on ne vouloit pas perdre de vue sa capacité pour d'autres emplois utiles à l'Etat. L'Empereur le nomma Contrôleur général de ses Fermes, & peu de temps après Capitaine général des Chasses de la Flandre. Il occupa successivement d'autres places dans la Magistrature. Toujours exact à remplir avec honneur les devoirs des différens états qui l'obligeoient à veiller aux intérêts du Prince, à l'administration de la Justice & au bien public, les seuls momens dont il pouvoit disposer, il les consacroit à la Peinture : sa vigilance lui donnoit plus de temps qu'aux autres, & il est étonnant combien il a laissé de Tableaux de sa main, quoiqu'il ne fût excité à la pratique de son Art par aucune vue d'intérêt. Un Négociant fort riche, nommé le Cerf, né à Paris, & pour lors demeurant à Bruges, aimoit beaucoup les Ouvrages de vander Leepe, il voulut les faire voir en France, & il obtint de lui quatre grands Paysages qu'il fit parvenir à cette Cour; on nous assure qu'ils sont placés dans une des Maifons Royales.

Son Attelier étoit une affemblée de gens inftruits: On y parloit Sciences, Belles-Lettres, toujours relativement à son Art; on ne pouvoit y être admis que sous la condition d'y lire

quelque

-

quelque passage d'Histoire, de Poësie, &c. c'est ainsi que cet Artiste scut écarter les importuns: il n'appella que ceux qui avoient le même desir de s'instruire; la lecture étoit suivie d'objections. d'interprétations, en un mot, de conférences utiles, où l'esprit acquiert toujours de la force & de l'étendue. Il aimoit les Artistes, recevoit leurs avis avec docilité. & leur en donnoit avec candeur : toute sa vie étoit réglée sur le même ton : il recut une marque bien sensible de l'estime qu'il avoit acquise, lorsqu'en 1718, la Cour accorda à son fils unique la survivance de ses charges. Une trop grande application avoit altéré sa santé, sans qu'il fût temps d'y apporter du remede. Il mourut d'une hydropisse en 1719 ou 20. & il sut enterré dans le tombeau de sa famille dans l'Eglise des Carmes, à Bruges.

Vander Léepe peut être regardé comme Peintre né, sans être sorti de sa Patrie, sans autre Maître que cette Dame Béguine; on croiroit qu'il auroit demeuré en Italie, à en juger par ses Tableaux. Ses Paysages sont composés dans la maniere d'Abraham Genoels, & quelquesois comme ceux du Poussin; il peignoit avec une facilité singuliere; une touche très-libre, son Paysage bien seuillé, sa couleur assez bonne, cependant un peu grise, & propre à des Orages & à des Tempêtes; aussi on estime ses Marines encore plus que ses Paysages: il faisoit peindre dans ses Tableaux les figures par de bons Artisses. Marc vin Duvenede & N. Kerkhove, &c. ont orné plusieurs de ses Ouvrages: voici les

plus connus.

On trouve un grand Paysage, avec des fi-

présente la Fuite en Egypte. Ce Tableau est placé 1664. dans l'Eglise Paroissiale de Sainte Anne, à Bruges; dans la même Ville, chez M. Foers, Tréforier, plusieurs Tableaux qui ornent un appartement; chez MM. du Hamel, quatorze grands & petits Tableaux, qui servent de décoration dans une Salle; il y a des figures qui représentent des sujets de la vie de Notre-Seigneur : elles font pointes par N. Kerkhove & Marc Duvenede: chez M. Verplancke, deux Marines.

Flamands, Allemands & Hollandois.

# MATTHIEU MÉELE,

E'LEVE DE LELY.

ATTHIEU MÉELE, né en 1664, fon premier Maître nous est inconnu. Il passa à Londres, où le mérite de Pierre Lely lui fit chercher les moyens de demeurer quelque temps avec lui. Il y réuffit, & il ne le quitta point qu'il n'eût acquis le nom de bon Peintre. Il retourna à la Haye où sa réputation lui fit faire un mariage très-avantageux, qui nous a privé de beaucoup de bons Portraits : il ne fit presque plus rien. Il étoit un des Chefs de l'Académie de Peinture à la Haye. On nous vante beaucoup un Portrait de lui, c'étoit celui de Mme van Hoei. Ce Peintre est mort en 1724; il n'est indiqué ici que pour les Ouvrages de sa jeunesse, qui sont dignes d'être loués.

VICTOR-

# VICTOR-HONORĖ JANSSENS

ANSSENS est un des hons Peintres de Bru-xelles, où il nâquit en 1664, fils d'un Tailleur. Il fut destiné à sa Profession: mais sa vocation. caractérisée par un vif desir de peindre, l'emporta sur le projet de sa famille. Il sut l'Eleve de Volders, & après sept années d'application dans cette Ecole, il parvint au point de surpasser tous ceux de son âge. Ses Ouvrages devenus publics affurerent sa fortune. Le Duc d'Holstein lui offrit une pension de huit cens slo-

rins, qu'il accepta.

fanssens demeura quatre ans à la Cour d'Hosstein, où, toujours attaché à son talent, il ne perdit point de vue le voyage d'Italie si nécessaire à sa persection: il supplia le Duc de le lui permettre pour se rendre plus digne de ses bontés. Son généreux Protecteur non-seulement le lui permit, mais il lui fit donner une lettre de change de seize cens florins : présent précieux qui lui servit à faire ses études à Rome d'après les Tableaux de Raphaël, les Antiques & les Vues des environs de la Ville. Les premiers Habitans de Rome employerent à l'envi son pinceau. Tempeste, Peintre habile de Paysages & d'Animaux, eut recours à lui pour peindre les figures: ils ont été long-temps en fociété; on croit que c'est la vogue de ces petits Tableaux qui a porté 7 an Tens Flamands, Allemands & Hollandois. 61
Fanssens à s'y borner: il prit pour guide les Ouvrages de l'Albane, nouveau genre, mais qu'il traita mieux que tous ses Contemporains. On ne pouvoit obtenir de ses Tableaux qu'après les avoir commandés long temps auparavant. Onze années s'écoulerent sans qu'il pût sinir tous ceux qu'il avoit entrepris pour retourner en Flandre; il ne trouva le moyen de le faire qu'en resusant les Ouvrages que l'on exigeoit de lui.

De retour à Bruxelles, ses Tableaux en petit eurent un grand succès. Il épousa Mue Potter, sille du Payeur de Rentes, dont il eut onze ensans: nombre considérable, qui lui sit abandonner sa maniere de peindre en petit, pour reprendre celle en grand, plus expéditive, plus

lucrative & plus conforme à son génie.

Les Eglises & les Palais surent décorés par son pinceau, toujours conduit par son esprit & son jugement. Sa promptitude dans l'exécution parut dans le grand nombre d'Ouvrages qui se voient de nos jours à Bruxelles & aux environs. Vers 1718, il sut nommé Peintre de l'Empereur: il partit pour Vienne; trois ans après il passa à Londres, & retourna à Bruxelles, où il est mort en 1739, & enterré dans l'Eglise de Saint Gaugeric.

Ce Peintre fut le plus habile de son temps pour traiter l'Histoire en petit : une sonte de couleur agréable & naturelle, un pinceau slou & facile enlevent nos suffrages. Ses airs de tête ont de la finesse, de la noblesse & de la beauté; son dessein est correct, & son génie marque de la fécondité. Ses grands Ouvrages sont de même, mais sa couleur est plus crue & sent trop la pa-

lette.

- lette. Il réussit très-bien à peindre des plafonds ; 1664. tous ceux qu'il a faits sont traités dans les regles & bien entendus pour les effets. Voici une bonne partie de ses Tableaux places en public.

On voit à Bruxelles le Tableau d'Autel de l'Eglise de Saint Nicolas, représentant Saint Roch: & la Peste dont Dieu affligea les Juifs, sous le regne de David, placé dans la Chapelle de la Vierge.

Sur la porte d'entrée de l'Eglise des Capucins, le Tableau qui représente Notre-Seigneur

tourmenté par les Juifs.

Dans l'Eglise de la Madelaine, un Tableau

d'Autel près du Chœur.

Jesus-Christ mort, sur les genoux de sa Mere, Tableau d'Autel dans l'Eglise des Religieuses de

l'Ordre de Sainte Brigitte.

Cinq grands Tableaux dans la Sale de la Confrairie de Saint Georges, tous sujets tirés de la vie de ce Saint; & quatre dessus de portes, ce sont les Saisons. Ce Peintre avoit plus de soixante-dix ans quand il les a faits.

Le Tableau du grand Autel de l'Eglife des

Jacobins.

Trois grands Tableaux dans l'Eglise des Carmélites du grand Couvent, placés entre les croifées : & le Tableau d'Autel de la Chapelle de Saint Charles Borromée. On y voit représenté ce Saint, qui soulage les Pestitérés. Deux Tableaux du même dans la Sale des Epiciers. Dans la Sale des Tailleurs, le Martyre de Sainte Barbe, le Martyre de Saint Boniface & le Couronnement de la Vierge: d'autres Tableaux faits entre fanssens van Orley & Eyckens placés dans la Sale des Braffeurs. Dans

Flamands, Allemands & Hollandois. 62

Dans celle de la Maison Royale, six Tableaux. de l'Histoire de Saiil, de David & de Salomon: 1604. trois sont peints par fansjens, & trois par van Orlev.

Et dans la Sale de Saint Georges, neuf Tableaux : cinq tur la vie du Patron, & quatre desfus de portes, qui sont des Allégories sur la Paix.

### N. MOREL,

### E'LEVE DE VERENDAEL.

N croit que Morel est né à Anvers. Il eut pour Maître Verendaël, bon Peintre de Fleurs & de Fruits. Il apprit de lui à cultiver le même genre, & à bien imiter la nature. Après avoir acquis de la réputation à Anvers, il alla s'établir à Bruxelles, où étoit la Cour; il y fut employé de toutes parts. Ce Peintre aimoit la magnificence; il a vécu très-vieux à Bruxelles où il est mort; on ignore en quelle année.

Morel composoit bien ses Tableaux : une harmonie de couleur se trouve communément dans ses Ouvrages. Il avoit une maniere très large qui déceloit une grande facilité : sa touche est spirituelle & ferme: sa couleur est vraie & convenable au genre qu'il a traité; il surpassoit son Maître en représentant des Feuillages, ou quelques Plantes. C'est un bon Peintre, dont les Ou-

grages plairont toujours.

64 La Vie des Peintres, Gc.

On trouve dans les Cabinets de la Flandre

beaucoup de ses Tableaux.

Il a peint des Fleurs d'une grande maniere sur des volets, qui conservent des Tapisseries anciennes & précieuses dans l'Eglise de l'Abbaye de Saint Pierre à Gand,





# RACHELRUISCH VAN POOL:

ÉLEVE DE GUILLAUME

VAN AELST.



A Hollande place avec raison cette Femme au rang des plus illustres 16646 d'Amsterdam, où elle nâquit en 1664. Elle étoit fille du Professeur Ruisch, si connu parmi les Anatomistes. Encore jeune, sans lecons



& sans autre secours que son envie de dessiner on la vit représenter tout ce qui la frapoit en Peinture & en Estampes. Ce sut à des marques Tome IV.

1664.

si peu équivoques que son pere lui choisit pour Maître Guillaume van Aelst, très-célebre pour ses Fruits & ses Fleurs.

En peu d'années l'Eleve suivit de près son Maître & se crut en état de n'en plus consulter d'autre que la nature. Elle en approcha si près, qu'elle sut regardée comme un prodige, & com-

me la plus habile de son siecle.

Ses Fleurs & ses Fruits surpassent ceux de la nature par le beau choix qu'elle en faisoit, par sa façon de les peindre, de les poser & de les faire scavamment contraster. Tandis que l'on portoit dans toutes les Cours de l'Europe ses Tableaux, & sa réputation renfermée dans son Cabinet, elle fuyoit le monde, de peur d'être distraite de ses études : cependant elle ne put se cacher à l'Amour qui la découvrit & vint troubler son repos. Un Peintre aimable & jeune nommé Juriaen Pool, s'introduisit chez elle: s'il n'eût été qu'aimable & jeune, peut-être n'auroit-il pas réussi, mais il étoit Peintre & bon Peintre, & il fut aimé. Il épousa Rachel Ruisch en 1605. \* Les foins du Mariage ne lui firent pasperdre un instant de ses études. En 1701 la Société académique de la Haye admit ces deux Epoux; elle donna pour sa Réception un Tableau très-précieux, qui représentoit une Rose blanche.

<sup>\*</sup>C'est ainsi que M. Vien, Peintre du Roi & Prosesseur de l'Académie royale de Paris, parut devant Mile Marie Thérese Reboul; elle n'aimoit que norse Art; le nom de M. Vien, dans la Peinture, lui merita le cœur & la main de notre aimable Artiste; elle s'etoit dejà immortalisée dans l'imitation de Fleurs, d'Insectes, & de Coquillages, mais l'Académie royale de Peinture vient d'assurer à l'Europe ses talens, en la recevant parmi ces Membres illustres

Flamands, Allemands & Hollandois. 67 blanche, une rouge, une plante de Chardons & d'autres Fleurs.

1664.

Sa réputation eut le plus grand éclat dans toute l'Europe. L'Electeur Palatin Jean-Guillaume lui envoya un Diplôme daté du 7 Août 1708, qui la nomma Peintre de la Cour de Dusseldorp; ce Prince lui écrivit une autre lettre qu'il accompagna d'une toilette complette en argent, composée de vingt-huit pieces, à laquelle il ajouta six slambeaux du même métal. Le Prince lui promit d'être Parrain de son premier enfant: peu de temps après ses couches, elle porta son sils à Dusseldorp; l'Electeur décora le col de cet enfant d'un ruban rouge auquel étoit attachée une magnisique médaille en or.

Tous ses Ouvrages étoient pour son Mécene. qui, en les payant, y ajoutoit toujours des présens honorables. En 1713, elle fit encore le voyage de Dusseldorp, où elle sut reçue avec toutes les distinctions que méritoient ses grands talens. L'Electeur, pour les faire connoître, envoya quelques-uns de ses Tableaux au Grand-Duc de Toscane, qui les admira beaucoup & les plaça parmi les Chef-d'œuvres qui composent sa riche collection: mais la mort lui enleva son Mécene en 1716. Il fut pleuré; cette Femme illustre regrettoit encore moins en lui son Bienfaiteur que le Protecteur éclairé des Arts & leur généreux Restaurateur: car elle vendoit tous ses Ouvrages le même prix qu'elle les avoit vendus à Dusseldorp, & la Flandre & la Hollande murmuroient de les voir enlever en Allemagne.

Sos talens se sont soutenus jusques dans une E 2 extrême



extrême vieillesse, & ses Tableaux peints à quatre-vingt ans étoient aussi finis que ceux qu'elle avoit faits à trente. C'étoit toujours la même maniere & la même perfection; elle joignoit au don du génie toutes les vertus du cœur. Respectée des Grands, aimée de ses Rivaux, chantée par tous les Poetes, elle ne parcourut que sur des fleurs sa longue carriere, qui fut terminée le 12 Octobre 1750, à l'âge de quatre-vingtfix ans. Elle étoit veuve depuis cinq ans, après avoir été mariée cinquante ans avec furiaen Pool. C'est une des plus célebres Artistes que nous avions à placer dans nos fastes. Ses Tableaux sont bien composés & du plus grand fini. d'une vigueur surprenante, & d'une couleur aussi belle que vraie. Ses Fleurs, ses Fruits. ses Plantes & ses Insectes sont comme la nature même: on y seroit trompé, si on comparoit les Chenilles & les Vers avec ceux qu'elle a cherchés à imiter. Ses Ouvrages précieux ne sont que peu connus en France par la difficulté de les obtenir de ceux qui les possedent en petit nombre en Hollande.

On voit à Amsterdam, chez M. Lubbeling quatre beaux Tableaux, les uns des Fruits &

des Fleurs : d'autres des Fleurs, &c.

L'Electeur Palatin possede un Tableau avec des Fruits & des Fleurs: un autre avec des Fleurs.

### SIMON VERELST.

CIMON VERELST est né à Anvers, comme l'assurent ceux qui l'ont vu à Londres. Son Maître nous est inconnu, ainsi que les particularités de sa premiere jeunesse. Il étoit un bon Peintre de Fleurs, lorsqu'il sut à Londres, où ses Tableaux eurent la plus grande vogue : il passe du moins pour avoir mieux composé ses Ouvrages & pour avoir eu l'art de les faire valoir par l'intelligence du clair obscur. On rapporte que le Duc de Bukingham & le Prince de Condé, singulierement attachés à ce Peintre pour ses bons Ouvrages, furent la cause de sa perte: ils lui demanderent leurs Portraits; il avoitassez de raison de les resuser, puisqu'il n'en avoit jamais fait : ces deux Tableaux eurent de la ressemblance, mais ils n'étoient point traités comme l'exige ce genre : il en recut cent cinquante guinées; la tête lui en tourna, il eut la vanité de se croire au-dessus de l'andyck & de Kneller. &c. tandis qu'il n'étoit qu'habile à peindre des Fleurs & des Fruits. Il dédaigna la Peinture, & finit par des extravagances : on fut obligé de l'enfermer; il revint à lui, mais il n'avoit plus les mêmes talens. Il est mort à Londres, sans qu'il nous soit possible de dire en qu'elle année.

Ce Peintre est un des premiers dans son genre. Les Fleurs & les Fruits ont été peints avec la plus grande fraîcheur, & avec la plus grande vérité. Ses Ouvrages sont bien conservés en

E 3 Angleterre.

1664.

Angleterre. On en trouve moins ailleurs. Le célebre Boerhave possédoit le chef-d'œuvre de notre Peintre: on ne sçait où il est présentement.

### PIERRE VANDER WERF.

ÉLEVE DE SON FRERE

ADRIEN VANDER WERF.

1665.

DIERRE VANDER WERF, ne à Kralin-L' gerambacht, près de Rotterdam, en 1665, apprit la Peinture de son frere le Chevalier wander Werf. Il copia d'abord bien les Ouvrages de son frere ; la même couleur, le même précieux, mais il n'étoit encore que copiste. Le Chevalier composoit & dessinoit les Tableaux, disposoit les études & les draperies sur le mannequin. Le jeune frere ébauchoit les Tableaux que le Chevalier retouchoit à mesure; c'étoit ainsi qu'il eut occasion de profiter. Pierre vander Werf composa ensuite lui seul des sujets : beaucoup ont été retouchés par son frere, & ce sont les meilleurs. Il traita quelques sujets d'Histoire, mais plus souvent des sujets pris dans la vie privée. Il fut employé à peindre des Portraits, qu'il fit très-bien. On connoît de lui un Tableau à l'Hôtel de la Compagnie des Indes : il y a représenté les Directeurs de ce temps-là. En 1695, il épousa Marie Bolman, qui étoit aussi Eleve du Chevalier : son talent lui méritoit déjà des applaudissemens, mais elle le négligea depuis. Lander

Flamands, Allemands & Hollandois. 71

Vander Werf ne menoit pas la conduite de son
frere le Chevalier. Celui ci aimoit les Grands 1665.

& la bonne compagnie; l'autre, au contraire, aimoit le cabaret, plus par habitude que par envie de boire: il ne sut pas possible de le détourner de cette conduite; il sinit par suir la société: on le vit toujours seul; il devint hypocondriaque, & croyoit toujours qu'on vouloit l'empoisonner. Cette maladie le rendit difficile

à vivre, même avec ses parens, elle dura jus-

qu'à sa mort qui arriva en 1718.

Ce Peintre, sans avoir le mérite de son frere, est, après tout, un Artiste habile, qui a
vu vendre ses Ouvrages bien cher, dans une
vente publique, à Rotterdam, en 1713. On
paya cinq cens cinquante florins un petit Tableau
de sa composition, représentant trois petites
Filles qui se jouent avec des sleurs; un autre,
aussi trois Ensans au jeu, qui sut vendu trois
cens trente-cinq florins: ces deux sont de sa composition; en 1731, une sainte Famille qu'il avoit
copiée d'après son frere, sut achetée, dans une
vente, huit cens florins. Le prix n'en diminuera
point, parce qu'ils sont rares; nous en indiquerons quelques-uns, qui sont assez connus.

On voit dans le Cabinet du Prince de Hesse, un Tableau représentant trois petites Filles, c'est peut-être le même dont nous avons parlé.

A la Haye, chez M. Fagel, une Madeleine en prieres: Tableau précieux. Chez M. Lormier, un Berger assis, deux petites Femmes, une danfante; Notre-Seigneur mis au tombeau; une sainte Famille: ces deux derniers Tableaux ont été retouchés par son frere. Chez M. van Héteren,

E 4

La Vie des Peintres

un petit Garçon & une jeune Fille qui dessinent 1665. d'après la Vénus antique; deux jeunes Filles attachent des guirlandes de fleurs à une petite Statue de pierre; & un Saint Jérôme lisant dans un grand livre: ce dernier a été retouché par le frere. Chez M. d'Acosta, Loth & ses Filles: ces deux derniers sont retouchés par son frere.

> A Rotterdam, chez M. Léers, un Satyre près d'une Nymphe; & chez M. Bisschop, Loth & ses Filles, Tableau encore retouché par son

frere.

### JOACHIM-FRANÇOIS

### BEICH

DEICH, né à Ravensbourg en Suabe, en B 1665, étoit fils d'un Géometre qui peignoit par amusement. Il donna quelques principes à son fils. C'en fut assez pour en faire un Maître habile & lui mériter l'honneur d'être employé à la Cour de Baviere. Il fut chargé de peindre les Batailles que l'Electeur Maximilien-Emmanuel avoit livrées en Hongrie.

Pendant la Guerre occasionnée par la succesfion d'Espagne, l'absence de l'Electeur donna à Beich le loisir d'aller en Italie pour y avancer ses études & profiter des modeles des grands Maîtres. Il y laissa de ses Ouvrages, qui ont mérité l'admiration des plus habiles Peintres : il suffira de dire pour son éloge, que le Solimene a

copié plusieurs Paysages d'après Beich.

On

Flamands, Allemands & Hollandois. 73

On ne sçait plus rien de ce Maître, qui a toujours demeuré à Munich, où il est mort le 1665. 16 Octobre 1748; il avoit perdu l'ouie peu de

temps auparavant.

On nous assure de bonne part qu'il changea trois fois de maniere : la premiere est remprunie, la seconde plus claire & plus vraie, la derniere est plus claire, mais plus foible. Ses scites sont pittoresques & toujours très-piquans; fa touche vive & facile, exprime les formes dans ses compositions, souvent dans le goût du Gaspre & de Salvator Rosa. Il ne faisoit ses Figures que de pen d'ouvrage, mais avec esprit; il gravoit à l'eau-forte le Paysage, il y finissoit fes Figures plus que dans fes Tableaux. On en trouve, à Schleisheim en Baviere, de vingt-quatre pieds de large, dont les sujets sont des Batailles. Et dans la Collection du Comte d'Hagedorn, quatre Paylages: deux, dont l'un est une Grotte, & un Ruisseau qui va se perdre sous un pont, & l'autre, des Rochers & des Montagnes d'où l'eau fort & se précipite en cascade; les Figures font, dans l'un, le jeune Tobie avec l'Ange; les deux autres représentent les accidens du Soleil qui passe entre les montagnes & les souterrains.



CORNILLE

### CORNILLE DU SART,

E'LEVE D'ADRIEN OSTADE.



DU SART, né à Harlem en 1665, fut celui des Eleves d'Adrien Ostade qui a le plus approché du mérite de son Maître. Il épioit les Villageois dans leurs jeux, dans leurs querelles & leurs plaifirs : il a rendu fes Tableaux plaifans & agréables par cette vérité; c'étoit un prodige pour la mémoire. Une figure originale qui le frapoit dans quelques Fêtes, étoit rendue long-temps après dans son Tableau, comme s'il en avoit fait la copie sur le champ d'après la nature. Notre Artiste étoit d'une foible complexion; son application aida aussi à avancer ses jours : il étoit d'ailleurs sobre, & ne paroissoit dans les Compagnies que lorsque l'on y parloit Peinture, Desseins ou Estampes; il avoit lui-même une Collection rare. Adam Dingemans fon ami, qui possédoit aussi un très-grand nombre de Desseins & d'Estampes, se trouvoit toujours avec lui; celui-ci venoit de guitter du Sart le 6 Octobre 1704, lorsqu'une demie-heure après il retourna pour le voir, il le trouve mort dans son lit, il mourut aussi lui-même le dans jour. On les enterra ensemble dans la même Eglise.

Du Sart est un fort bon Peintre. Ses compositions ont un peu plus de noblesse que celles de son Maître : ce sont des Fêtes slamandes, des Chymistes dans leurs Laboratoires, des Bu-

vettes,

rettes, des Jeux, &c. où il regne plus d'esprit que dans celle d'Ostade, mais il est au-dessous de lui comme Peintre. La couleur de du Sart tient de l'Ecole où il avoit appris. Ses Fleurs sont aussi estimées que ses jolis Desseins au crayon & à l'encre de la Chine, & d'autres coloriés. Voici des Tableaux de lui bien connus.

A Rouen, chez M. Ribard, Négociant & ancien Juge-Consul, deux Tableaux: l'un représente l'intérieur d'une Maison où l'on distribue des Galettes aux enfans; l'autre est une Danse

à la Guinguette.

Chez M. Lormier, à la Haye, un affemblée de Villageois, & une autre dans une Chambre.

Et chez M. vander Linden, van Slingelandt, à Dort, un Tableau où un Faysan joue du Violon, un autre l'accompagne au son des Pincettes, une Femme chante tenant un enfant sur ses genoux: le sond est une Chambre.

## JEAN VANDER MÉER,

E'LEVE DE NICOLAS BERGHEM.

TEAN VAN DER MÉER est né vers le temps de du Sart. L'année & le lieu nous sont inconnus. Il étoit fils d'un Peintre de Paysage qui lui enseigna son Art: la mort l'enleva lorsqu'il ne faisoit que commencer; il entra dans la bonne Ecole de Nivolas Berghem. Au milieu d'un nombre d'Eleves, vander Méer voulut se distinguer; c'étoit déjà réussir que de le vouloir comme il

1665.

le vouloit; aussi joignoit-il un travail opiniâtre à de grandes dispositions: il étoit toujours occupé de son Art, & il apprenoit de son Maître à voir la nature, à la suivre par-tout, à la surprendre à chaque instant, ayant toujours pour guide la sagacité & la réflexion. Ce fut après phisieurs années de travail & de bonnes lecons, qu'il fut regardé lui-même comme un Maître; il épousa la sœur de du Sart. Il peignit de jolis Payinges avec des Figures & des Animaux qui ont été vendus cher de son temps. On l'accuse d'inconduite & de crapule; il est certain qu'il mourut à Harlem pauvre : on affure que fa Femme fit faire un enterrement magnifique, où elle avoit fait inviter ses parens, & que pendant que l'on portoit le corps à l'Eglise, elle se retira avec les meilleurs effets du mort : au retour de l'enterrement, on trouva la maison vuide, les parens furent obligés de payer tout; ce fut par cette ridicule friponnerie qu'elle prétendit honorer la mémoire de son Mari. Vander Méer est estimable dans la plûpart de ses Tableaux; quelques-uns sont faits si vîte, qu'on a de la peine à y reconnoître le même Peintre: nous ne le citons que pour ses bons Tableaux, qui sont bien inférieurs à ceux de son Maître, mais qui méritent une place dans les Cabinets. On recherche ses Desseins, sans qu'ils soient du premier mérite. & on les trouve en assez grand nombre en Hollande.

M. van Bremen, à la Haye, possede de ce Peintre une vue du Rhin: c'est un bon Tableau.

CORNILLE

### CORNILLE VERELST.

Nous croyons que Cornille Verelst est le Frere de Simon Verelst, & peut-être son Eleve. Il peignoit aussi des Fleurs & des Fruits, qui furent recherchés en Angleterre, où il a passé sa vie, & où nous le croyons mort; voilà tout ce que nous avons appris de ce Peintre; dont les Ouvrages nous font inconnus.





GEORGES



### GEORGES-PHILIPPE

## RUGENDAS.





UGENDAS, né le 27 Novembre 1666, dans la ville d'Augsbourg, eut pour pere un Horloger trèsdistingué. Ce Pere avoit d'abord envie d'élever son Fils dans son Art: mais voyant que l'inclination de

fon Fils n'y étoit point portée, & qu'il n'avoit du goût que pour le Dessein, il eut la sagesse de seconder les intentions de la nature, en lui donnant des Maîtres en Dessein & en Gravure. Rugendas ayant été incommodé de la main droite & hors d'état de manier le burin, il se borna

au

La Vie des Peintres, &c.

au crayon & au pinceau, qui sont plus faciles à conduire.

1666.

Notre jeune Eleve fut consié à Isaac Fisches, Peintre d'Histoire estimé. Cinq années de leçon sous ce Maître suffirent pour décider set talens au point de pouvoir composer & choisir le genre auquel la nature l'avoit destiné. Il devint Peintre de Batailles. Fisches, qui aimoit son Eleve, sit des essons du Bourguignon, de Lemble, & des Estampes de Tempeste qui venoient de paroître. C'étoit pour le génie de Rugendas une nourriture dont il étoit avide, il les copioit, il les dessinoit la nuit, il réséchissoit sur chaque partie avec cet esprit d'émulation qui est le germe des grands talens.

Rugendar étoit au comble de son bonheur, il avoit des guides pour le conduire sur les pas de la nature, & des Protecteurs pour l'encourager, lorsque sa main droite lui manqua tout-d'un-coup au point qu'il ne put s'en servir. Ç'auroit été un coup mortel pour tout autre que lui; mais de quoi n'est pas capable une vocation décidée pour les Arts? Il affervit en peu de temps sa gauche à sa profession, & elle lui rendit le même service que sa droite: espece de prodige que nous avons vu se renouveller dans l'illustre

Fourenet.

Cet accident ainsi réparé en partie, notre jeune Peintre voulut voir d'autres Maîtres, d'autres modeles pour s'instruire; il obtint la permission de ses parens avec peine, & partit pour Vienne; il resta deux ans dans cette Ville, où il s'acquit un Protesteur en la personne de Hosf-

mann ;

1666.

mann, Graveur de la Cour, en Pierres & en Médailles; mais après avoir perdu quelque temps l'usage de sa main droite, quel bonheur pour lui de le recouvrer! un os presque rongé par la carie tomba, & la plaie se guérit d'elle-même, sans autre secours que celui de la nature. Rugendas, au comble de sa joie, muni de lettres de recommandation d'Hoffmann, partit pour Venise le 13 Septembre 1692. Le célebre Molinaro, Peintre d'Histoire le prit en affection, il lui donna des conseils & des leçons. Pendant le temps qu'il étudioit à Venise, il fit plusieurs Tableaux pour les Nobles Mardinelli & Pergonsi: mais le desir de voir Rome l'emporta sur ces distinctions flatteuses, il quitta Venise le 27 Octobre 1693. A peine arrivé dans la Capitale d'Italie, il se mit à tout dessiner, & suivant les traces de ceux qui se sont rendus célebres dans les différentes manieres, en prenant l'esprit de l'un & de l'autre, il se fortifia dans celle qu'il avoit puisée dans son propre génie. Il ne put échapper à la Bande académique qui le perfécutoit, & il ne se débarrassa d'eux qu'en se faisant inscrire, il fut nommé Schild, en François, Bouclier, comme Peintre de Batailles ; il dut ce nom à la figure qu'il employoit ordinairement dans ses Tableaux. On voyoit par-tout Rugendas dessiner tout, & ne faire autre chose : on ne connoît de lui que deux Tableaux peints pendant son séjour à Rome, l'un pour Charles de Vogler, & l'autre pour M. Richter, Gouverneur d'un jeune Sei-

La mort de son pere lui fit quitter Rome; les besoins de sa mere l'appellerent près d'elle:

Flamands , Allemands & Hollandois. 81 il arriva à Augsbourg au mois de Juin 1695. 1666. Ses anciens Amis & ses Protecteurs le reçurent avec la plus grande joie, & lui firent des complimens fur les Ouvrages qu'ils avoient recus de lui pendant son absence : on lui en commanda de nouveaux & en si grand nombre qu'il se détermina à se fixer dans sa Patrie.

Il se maria au mois de Mars en 1697, avec Anne-Barbe Haidt. Il n'eut de ce mariage qu'une fortune médiocre, mais ses vertus lui tenoient lieu de tout bien. Il eut le désagrément de se voir fans ouvrage, lorsque ses amis se furent fournis de ses Tableaux qu'ils avoient payés raisonnablement : les autres Amateurs crurent le forcer à en diminuer le prix ; ils se liguerent de façon qu'ils auroient réussi, s'il n'avoit pas trouvé dans son génie des ressources pour échapper à leur artifice. En 1699, on vit paroître des Estampes qu'il venoit de graver d'après ses compositions. Les Cavaliers dédiés à son ami Hoffmann, & quatre Escarmouches plus grandes sont les premieres gravures en maniere noire de notre Artiste. Il grava aussi quelques Theses.

Ayant à peindre la Bataille de Nerva où Charles XII combattit contre Pierre le Grand, il abandonna la gravure. Mais le Siége, le Bombardement, la Prise & le Pillage d'Augsbourg l'exposerent aux plus grands dangers. Plus occupé de l'étude & de la gloire de son Art que du soin de sa fortune & de sa vie, il osa voir de près ce qu'il n'avoit encore vu qu'en idée; on le vit s'échapper plusieurs fois de la Ville pour considérer à loisir les effets des boulets & des bombes, les attaques de l'Infanterie & de la Tome IV. Cavalerie,

Cavalerie, toutes les horreurs d'un Affaut; les 1666. dessiner de sang froid au milieu du carnage, & en rapporter les desseins exécutés avec autant de vérité que de génie. A mesure qu'il finissoit fes Tableaux, ils étoient enlevés, jamais exécution ne fut plus prompte; malgré tant d'obstacles, sa maison sut tout-d'un-coup remplie de Tableaux. M. Millers d'Augsbourg en acheta cinquante, qu'il porta à Paris.

> Un Marchand d'Estampes fort riche qui se nommoit féremie Wolf, demeurant à Augsbourg, se déclara en faveur des Arts; il exhorta plufieurs personnes de considération de solliciter avec lui les Magistrats, afin d'obtenir l'établissement solide d'une Ecole publique de Dessein; l'Ecole fut établie en 1710, & Rugendas en fut

nommé Directeur.

Ce fut à peu près dans ce temps que l'on demanda à ce Peintre la représentation de la prise du Général Steinbock, par les Troupes de Saxe & de Russie, auxiliaires du Roi de Danemarck. Il refusa de le faire, sous les prétextes les plus honnêtes; mais on insista, & sa famille avide du grand prix qu'on lui proposoit, aida fort à le déterminer. Il entreprit ce grand Tableau qu'il n'acheva qu'en versant des larmes. Il a regretté toute sa vie de l'avoir fait, tant il étoit attaché à la Couronne de Suede, & sur-tout à la personne du Roi.

Rugendas ayant été occupé par plusieurs Princes & Grands de l'Europe, auroit tiré un profit confidérable de ses Tableaux, si la prise d'Augsbourg par les François & les Bavarois ne lui eût fait perdre le fruit de son travail & de son économie,

Flamands; Allemands & Hollandois. 83 économie. Une famille nombreuse ne lui permit pas non-plus d'attendre les occasions de vendre 1666. des Ouvrages faits, qui n'étoient point de commande; il se mit encore une fois à graver en maniere noire, espérant que ce genre seroit plus lucratif. Il représenta des Manéges, des Attaques, des Siéges, &c. il poussa le nombre de ses Planches fort loin: mais comme il falloit, pour augmenter le débit, tous les jours du nouveau; il entreprit de graver des Theses, aidé par deux de ses fils, il ne fit autre chose depuis 1719 jusqu'en 1735. Il sçut ainsi entretenir honorablement sa famille & suffire aux dépenses que lui causerent quelques-uns de ses enfans par leur inconduite. En 1735, s'étant apperçu que ses forces diminuoient, il reprit la palette, dont le mauvais succès le désespéra d'abord : mais ayant essayé de nouveau, il appella ses enfans, & transporté de joie, il leur dit, je n'ai rien oublie, je suis encore Peintre. Il fit usage du pinceau jusqu'au dernier moment. Plusieurs attaques d'apopléxie annoncerent sa fin, qui arriva le 10 Mai 1742, après quatre jours de maladie.

Rugendas a laissé après lui la réputation d'homme de bien, d'ami sincere & constant; il parloit de son Art avec esprit & jugement. Son amour pour l'étude lui fit abandonner la compagnie des Grands dont il étoit recherché; la folitude le rendoit à lui-même; il se délassoit avec quelques amis, sans s'embarrasser de l'épithete d'homme singulier, qu'on lui donnoit injustement, s'il est vrai qu'on prît une pareille singularité pour un défaut.

Nous

1666.

Nous ne dirons rien de sa Gravure, ses Tableaux nous occuperont davantage. Son Dessein est ferme & correct, il mérite un rang honorable parmi les Peintres de Batailles; génie abondant & cependant sévere, il ne se permettoit de peindre que ce qu'il avoit vu dans la nature, dont rien ne lui échappoit. Il regne un ordre dans ses plans, une vapeur qui dégrade les distances, les dispositions sont réfléchies, & souvent sa couleur est très-bonne. Tout ce qu'il a fait est de peu de travail & décele une grande facilité. Il avoit rangé lui-même ses Ouvrages en trois classes : mes premiers Tableaux, disoit-il, séduisent par la couleur & les touches de goût; le dessein en est médiocre : dans le fecond âge, je me suis attaché à la nature, j'ai négligé la couleur. Le troisieme & le dernier temps, je me suis livré à la justesse des expressions, des positions & des mouvemens vifs & passagers. Cette chaleur est répandue dans la couleur même. Tout ce qu'il a peint depuis 1709 jusqu'en 1716, est du dernier & bon temps : comme ce Peintre tenoit un Registre exact des Ouvrages qu'il faisoit pendant l'année, du prix & des noms de ceux à qui il les vendoit, nous allons en rapporter une partie.

En ter une partie.

1702. Deux Tableaux pour le Marquis de Brie ;
Envoyé de la Cour de Turin à celle de Vienne.

Deux grands Tableaux pour le même; l'un représente le Siége de Landau, & l'autre le Fort de Kehl.

1705. Deux autres pour le Prince de Lichtenstein; un pour le Colonel de Sinner, plusieurs autres pour le même.

Une

Flamands, Allemands & Hollandois. 85 Une Bataille pour M. Richter, à Prague, une 1666. pour M. Till, Jouaillier de la Cour de Wirtemberg, à Stutgard; une pour le Comte François- 1706. Emmeric de Trautmanssdorf. Quatre grands Tableaux pour l'Electeur de Mayence ; quatre autres pour le même en 1710. Un pour M. Mayer, à Vienne, & plusieurs 1709 pour M. Steiner, à Winterthur. Un Tableau pour M. Grile, à Amsterdam. 1710. Un autre pour le Margrave d'Anspach; un 1711 pour le Prince de Lobkovvitz, & un pour le Baron de Widemann. Une Bataille pour le Comte de Deiring. 1712. Deux grands Tableaux pour le Duc Antoine-17136 Ulric de Wolffembuttel; en 1715 deux autres de même pour ce Prince, qui honora Rugendas de sa bienveillance, lui rendit des visites, & lui commanda plusieurs Tableaux de même grandeur. Un Tableau pour M. Hoffmann , à Lyon ; 1714. un pour le Baron de Knorr, Envoyé du Duc de Brunsvoic Lunebourg. Un pour le Comte de Hatzfeld. 1715. Deux très-grands Tableaux pour le Roi de 1716. Danemarck: l'un représente le Siège de la Ville & Forteresse de Stralfund; l'autre, la reddition de cette Forteresse. On trouve beaucoup d'Ouvrages de ce Peintre à la Cour de Suede. A Rouen, dans le Cabinet de M. Brochant, Auditeur en la Chambre des Comptes de Paris, on voit deux Tableaux, l'un est un Trésorier des Troupes, qui paie une Armée qui défile F 3 devant

1666.

devant lui au fortir d'une Ville. L'autre est une Ville au dehors, dont on fait le Siège.

On compte trente-huit planches gravées à l'eau-forte de sa main, & quatre-vingt de dissé-

rentes grandeurs en maniere noire.

Cinquante autres d'après lui, gravées par Friederich, Bodenehr, Engelbrecht & Corvinus, tous Graveurs d'Augsbourg.

### OTMAR ELLIGER;

E' LEVE DE LAIRESSE.

TMAR ELLIGER nâquit à Hambourg le 16 Février 1666, Fils d'un Peintre habile qui étoit de la Cour de l'Electeur de Brandebourg, & dont nous avons fait mention. Il apprit de son Pere les premiers élémens de la Peinture ; delà il fut à Amsterdam chez Michel van Musscher. Mais frapé de la beauté des Ouvrages de Lairesse, il parvint à entrer dans son Ecole: ce sut en 1686. On ne peut être plus exact que le fut l'Eleve à suivre les leçons de son Maître, foit en copiant ses Ouvrages & ceux des autres, soit en copiant la nature. L'esprit du jeune Peintre intéressa Lairesse: une année de ses leçons le mit en état de composer librement, sans suivre d'autre modele que la nature, & sans avoir en vue la maniere de personne; la sienne est grande & noble, ses fonds d'une belle Architecture : on y retrouve les restes précieux des Egyptiens, des Grecs & des Romains. Si la *icene* 

Flamands; Allemands & Hollandois. 87 scene de sa composition devoit être représentée dans une de ces Contrées, il introduisoit enco- 1666. re des bas-reliefs relativement au temps : c'étoit un homme de génie & un homme d'esprit, ses

Tableaux intéressent le Peintre & le Sçavant. Il peignit à Amsterdam plusieurs plafonts & de grands sujets pour orner des Salons publics & des Appartemens. L'Electeur de Mayence prit tant de plaisir à la vue de ses Ouvrages, qu'il lui commanda deux très-grands Tableaux; l'un représentoit la Mort d'Alexandre, l'autre les Nôces de Thétis & de Pélée; on vante ces deux compositions nombreuses & d'une belle exécution. L'Electeur fut si satisfait, qu'il paya l'Artiste, & lui fit en outre un riche présent, il le nomma son premier Peintre : titre qu'Elliger refusa ainsi que la pension qui y étoit attachée, préférant la liberté à un honorable esclavage; il retourna chez lui. La Typographie fut ornée de compositions ingénieuses de sa main, mais il en fut si occupé, qu'il ne lui resta plus de temps pour peindre de grands Ouvrages; il fit des Tableaux en petit, également dignes d'être placés dans les Cabinets : on vante encore de ce bon Artiste le Festin des Dieux, grand Tableau qui suffit pour l'immortaliser.

Mais cet homme si aimable & si estimé tomba bientôt dans la crapule & le mépris. Ses Ouvrages ne ressemblent plus à son premier temps; manierés de mauvaise couleur, & presque tous médiocres, ils nous apprennent que le génie ne peut se soutenir avec la débauche. Il est mort à l'âge de soixante-six ans, le 24 Novembre 1732. On voit dans le Cabinet de M. Half-

> F 4 Wallenaer

1666. Wassenaer, à la Haye, un beau Tableau d'Ela liger représentant Alexandre mourant.

### ALBERT VAN SPIERS:

#### ÉLEVE

#### DE GUILLAUME VAN INGEN.

LBERT VAN SPIERS nâquit à Amsterdam en 1666. Il étoit un des bons Eleves de van Ingen, & déjà habile, lorsqu'il prit la route de Rome, bien déterminé à s'y former d'après le beau; Raphael, Jules Romain & le Dominicain, ont été les Maîtres qu'il a étudiés avec la plus grande application : ceux qu'il ne put copier en Peinture furent dessinés avec cette correction qui marque le goût & le desir de profiter de tout. Il ne put échapper à la Bande académique qui le recut & le nomma Pyramide parce qu'il étoit grand & maigre.

Il quitta Rome pour aller étudier la couleur à Venise. Paul Veroneze fut encore le Maître qui flatta son goût ; il épia dans l'Ecole de Carlo Lothi la marche de cet Artiste, qui étoit pour lors dans le fort de sa réputation; tous ceux qui étoient dans ce temps à Venise, convinrent que Spiers étoit très-propre à faire honneur à

fon Pays: il y retourna en 1697.

Amsterdam lui fournit de grands Ouvrages; des Plafonds, des Appartemens furent entierement décorés de sa main. Sa fortune & sa réputation

Flumands, Allemands & Hollandois. 89 putation l'exciterent à redoubler son assiduité; 1666. mais il se ruina tellement la santé, qu'il mourut d'une maladie de langueur en 1718, âgé de cin-

quante-deux ans. Le mérite de cet Artiste est très-vanté par ses Confreres; il avoit de l'imagination, de la correction, & la bonne facon de ne jamais négliger la nature, qui fut toujours son premier modele. Il ne quitta pas non plus la marche des Maîtres d'Italie, d'a rès lesquels il s'étoit formé: de maniere cependant qu'en suivant toujours son génie, il ne les imitoit que quand ils imitoient la nature.





### JURIAEN POOL





URIAEN POOL nâquit à Amsterdam en 1666, il avoit épousé Rachel Ruisch, si célebre dans la Peinture. Pool peignoit bien le Portrait; il avoit joui des biensaits de l'Electeur Palatin, qui aimoit les Ouvra-

ges de sa Femme & les siens. Après la mort de l'Electeur, son attachement à ce Prince lui sit quitter la Peinture qu'il avoit tant aimée, & par laquelle il s'étoit fait un nom: il s'occupa depuis du commerce des Dentelles, au grand regret des Amateurs, & sans qu'il ait été possible de sçavoir la raison de ce changement. Il est mort à l'âge de quatre-vingt ans, en 1745.

N. VAN

### N. VANSCHOOR

V AN SCHOOR nâquit à Anvers vers l'an 1666. 1666. Il deffinoit bien, il composoit avec génie & facilité, & il colorioit agréablement. Cet Artiste étoit fort occupé à faire des modeles pour les Tapisseries de la Manufacture d'Anvers, & pour celle de Bruxelles. Il peignoit encore des Nymphes, des Génies & des Jeux d Enfans pour Morel, Peintre de Fleurs, & pour Rysbrack, Paylagiste. Il sout répandre tant de grace dans fes figures, qu'elles furent singulierement recherchées: ce Peintre a beaucoup travaillé pour la Flandre & pour le Brabant. On affure qu'il est mort riche, c'est tout ce qu'on nous apprend de lui.

### N. EDEMA

E DEMA, que l'on croit né dans la Province de Frise, est un Paysagiste estimé. Il passa à Surinam pour y copier les Insectes & les Plantes : ce genre lui ayant peut-être paru trop borné, il l'abandonna pour dessiner des Vues, des Arbres, &c. Il parcourut ensuite les Colonies Angloises dans l'Amérique, où il dessina tout, il y peignit même quelques Tableaux qu'il rapporta à Londres. Tout ce qui sortoit de sa main étoit bien colorié & touché avec esprit. Ses Tableaux

Tableaux avoient, aux yeux des Anglois, le 1666. mérite de leur représenter des Vues d'un Continent qui les intéressoit. Edema profita de cette vogue. Il seroit mort plus riche, & il auroit peut-être vécu plus long temps, s'il avoit été plus sobre; mais on nous assure qu'il aimoit trop le vin.

### HENRI HERREGOUTS

ERREGOUTS nâquit à Malines vers l'an 1 1666. Le Maître de cet Artiste nous est inconnu, mais il étoit né Peintre & plein de génie : les exemples des grands Maîtres, & l'étude de la nature le formerent tellement, que son nom passa dans toutes les Villes de la Flandre, celles d'Anvers, Liere, Louvain, Bruges, &c. occuperent tour-à-tour son pinceau; il quitta Malines, & fut demeurer à Anvers où il augmenta le nombre des bons Artistes. Il y est mort, sans que l'on scache en quelle année: il a laissé un Fils qui a suivi de près les talens de son Pere.

Herregours, appellé le Vieux, avoit une grande & belle maniere, il composoit avec génie & avec esprit, il dessinoit bien & colorioit de même; ses idées sont nobles, ses sigures ont de l'expression & du caractere, ses draperies sont bien pliées & d'après la nature. Ce Peintre avoit acquis une grande facilité, la touche de son pinceau est ferme & très-large. Voici quelques Ouvrages qui nous sont

connus

Flamands, Allemands & Hollandois. 93 connus bien plus que les particularités de sa vie.

1666.

Dans la Chapelle des Tonneliers de l'Eglise de Notre-Dame d'Anvers, le Martyre de Saint Matthieu, Patron de cette Communauté.

Dans l'Eglise des Jésuites à Anvers, il a représenté Saint François Xavier, qui met en suite l'Armée des Idolâtres, en leur présentant un Crucifix. Aux Carmes, des Paysages, par Lucas François, & d'autres par Herregouts: des Paysages par Asselin, où il a peint les sigures.

A Bruges, dans l'Eglise de Notre-Dame,

Saint Tryon, Tableau d'Autel.

Dans l'Eglise Paroissiale de Sainte Anne, au dessus de la porte de l'Eglise, est un des plus grands Tableaux connus; il représente le dernier Jugement. Les Figures sont deux sois plus grandes que nature. On n'y peut rien désirer pour la composition & le dessein, c'est l'Ouvrage d'un homme de génie & d'un bon Peintre; il auroit pu voiler davantage le nud, & on lui en auroit sou bon gré.

Dans l'Eglise des Jacobins, on voit Saint Dominique en Priere, & l'Apparition de notre

Seigneur en Croix.

Dans l'Eglise de l'Hôpital de la Madeleine, la Résurrection de notre Seigneur, Tableau du grand Autel; la Madeleine Pénitente, autre Tableau d'Autel; & notre Seigneur au tombeau, à côté du grand Autel.

Voici quelques Tableaux d'Herregouts le Fils,

placés dans Bruges.

Dans l'Eglise Paroissiale de Sainte Anne, le

La Vie des Peintres . &c.

le Tableau du maître Autel représentant la 1666. Vierge dans la Gloire.

Aux Carmes chaussés, une assemblée de Cardinaux & d'Evêques, devant lesquels un Saint

de l'ordre de ces Religieux prêche.

Aux Carmes déchaussés, la Présentation au Temple : le Tableau du maître Autel représente la Vierge, & d'autres Saints & Saintes qui prient Dieu de ne point détruire le monde.





### JEAN KUPETZKY;

FLEVE DE CLAUS.



E caractere de Jean Kupetzki fut aussi singulier que ses talens, & 1667. ses avantures aussi mêlées de profpérités & de disgraces que ses productions furent inégales en mérite & en fuccès.



Jean Kupetzki, originaire de Bohême, nâquit en 1667 à Porsine, sur les frontieres de la Hongrie, d'une famille obscure qui ne put lui donner une éducation proportionnée à son génie; son Pere le força à faire son métier de Tifferand, qu'il fit effectivement avec un dégoût 1667.

goût invincible jusqu'à l'âge de quinze ans. Alors déterminé à tout ce qui pouvoit lui arriver de plus fâcheux, il aima mieux quitter la maison de son Pere que de continuer son métier. Le jeune homme qui avoit horreur d'être Tisserand, n'en eut pas de demander l'aumône. Lorsqu'il alloit de porte en porte exposer sa misere, le hazard le conduisit au Château du Comte de Czobor, où étoit un Peintre de Lucerne, appellé Claus. Kupetzki considéra tout avec la plus grande attention, & fans penfer qu'on l'examinoit, il prit nn charbon & dessina sur la muraille quelques ornemens avec tant d'exactitude & de feu, qu'il surprit le Comte & le Peintre. Le premier lui demanda le nom de son Maître? Je n'en ai point eu d'autre, dit-il, que moi & mon goût pour la Peinture. Le Comte le mit sous la conduite de Claus. & lorsque celui-ci eut fini ses Ouvrages au Château, le Comte lui donna généreulement cent écus pour l'instruction de l'Eleve qui suivit son Maître à Vienne, & qui lui fut d'un grand secours pour ses Ouvrages. Pendant ses heures de repos il copia aussi les Tableaux de Carlo Lothi, dont il a toujours aime la maniere. Combien de jeunes gens, dont la misere étouffe le génie, & qui seroient devenus de grands hommes, si on eût cherché à les découvrir!

Mais sa vocation pour la Peinture devoit être encore éprouvée. Il quitta Vienne & son Maître après trois années d'étude, dont il ne tira d'autre avantage que trois Copies qu'il avoit faites d'après Lothi, & une Lettre de recommandation pour le Chevalier Libri, à Venise; mais ce Seigneur ne lui rendit aucun service. Ses Ou-

vrages

Flamands , Allemands & Hollandois. 07 vrages n'eurent aucun succès, il eut beau les produire dans toutes les Villes d'Italie & dans 1667. Rome même, personne ne vouloit employer son pinceau: la misere & la faim le suivoient par-tout. Etant entré dans une Auberge pour demander l'Aumône, un Peintre Suisse appellé Fuessii, ayant appris de lui l'état déplorable où il étoit réduit malgré ses talens, eut compassion de son confrere, le conduisit chez un Artiste qui le refusa: mais étant placé chez un autre, il se crut le plus heureux & le plus riche de tous les hommes, puisqu'il avoit de quoi vivre : son Maître ne lui demandoit que de la promptitude. Il acheva dans un seul jour neuf têtes de Papes à un demiécu la piece. La nature accorde des talens, mais la fortune n'y attache pas toujours des richesses. Il se fit des amis, & il perfectionna ses talens, en suivant les Académies & en puisant le sublime dans les Chef-d'œuvres du grand Raphaël. Agricola; Blendinger, Dam, Beich, Fuessii; Eichler, &c. auxquels il s'attacha particulierement, furent surpris de ses progrès; sa fortune & sa réputation augmentoient de jour en jour. lorsqu'une maladie dangereuse le mit au bord du tombeau; le Médecin de l'Ambassadeur l'engagea d'aller se rétablir à Frescati.

Quelques personnes de distinction se firent peindre par lui, & ses Portraits firent tant de plaisir, que tous lui conseillerent de travailler pour le Public & pour son propre compte, sans se lier à un Marchand qui, en profitant beaucoup sur ses Ouvrages, le pressoit trop & lui ôtoit le temps de parvenir à la perfection.

Il composa quelques Tableaux d'Histoire; . Tome IV. G

ses réflexions d'après les Ouvrages des grands 1667. Maîtres & d'après la nature lui ont indiqué la bonne maniere : il revint cependant toujours à celle de Lothi. Ses Tableaux lui furent enlevés par un Marchand, qui sçut les vendre à grand prix, fans nommer l'Auteur, qu'il disoit étranger. Le Prince Stanislas Sobieski, pour lors à Rome, acheta tous ceux que le Marchand lui apporta, sans pouvoir découvrir celui qui les avoit faits, quelque recherche qu'il fît.

> Jusqu'alors Kupet7ki hors d'état de récompenser un Médecin qui l'avoit enlevé à la mort. avoit cru ne pouvoir mieux faire que de lui donner un Tableau qui avoit paru lui faire plaifir; il représentoit un pauvre Vieillard & un jeune Enfant peint d'après nature avec beaucoup de vérité : le Médecin en fit présent à l'Ambassadeur de l'Empereur, qui le plaça dans son Cabinet. Sobieski ne l'eut pas plutôt vu, qu'il reconnut l'Auteur qu'il cherchoit depuis longtemps, il le fit venir & l'engagea à ne peindre que pour lui. Il commença par le Portrait de ce Prince; il fit pendant deux ans plusieurs Ouvrages pour lui, qui furent toujours payés audelà du prix fixé. Devenu riche par ses Ouvrages & ses épargnes, il voulut alors revoir le célebre Guide, dont il étoit le plus grand admirateur; il trouvoit l'Ecole de Rome correcte pour le dessein, mais inférieure pour la couleur. Son goût à cet égard fut un sûr garant de son génie, aussi le coloris fut il sa perfection dominante, & pour laquelle la nature l'avoit fait naître.

Il alla à Bologne copier & épier le Guide dans

dans sa couleur, dans sa touche & dans toutes les autres parties que ce Peintre avoit presque 1667. réunies en lui seul. Il visita Florence & Mantoue où il copia aussi le Correge; & enfin arrivé à Venise, le Titien acheva de le rendre le plus grand Coloriste de son temps. Les Portraits de Kupet7ki furent préférés à ceux du Peintre Pompelly: le premier avoit une excellente couleur. un pinceau plus large & une touche plus spirituelle. Lorsqu'il fut bien connu, ses Tableaux n'eurent plus de prix, les Princes se les enleverent les uns aux autres. Celui de Meklenbourg voulut se l'attacher; d'un autre côté le Prince Adam de Lichtenstein, qui aimoit passionnément la Peinture, & qui payoit des pensions à des Artistes pour s'instruire, engagea le nôtre à l'aller trouver à Vienne, Ville digne d'occuper ses talens. Il quitta l'Italie après vingt-deux ans de séjour & d'étude; il fut reçu à Vienne chez le Baron de Schotenstein, au Fauxbourg Léopold, il fit le Portrait de ce Seigneur & de sa Famille. Ce Tableau fut reçu avec l'applaudissement de toute la Ville, il fut regardé comme bien supérieur à Stampart, Donauer & van Schuppen, qui étoient des hommes de mérite.

Le Prince de Lichtenstein visita Kupetzki, & lui dit, venez demeurer dans mon Palais, vous passerez agréablement vos jours au milieu des chefd'œuvres des grands Maîtres dont vous serez entouré. Son amour pour la liberté lui fit refuser ces offres honorables; mais il fut si vivement sollicité qu'il passa dans l'appartement qui lui étoit destiné au Palais du Prince, qui fit faire son Portrait jusqu'aux genoux. Ce Tableau, vanté à la

Cour , G 2

Cour, plut beaucoup à l'Empereur & à l'Im-

1667. pératrice.

Le desir de revoir son pere après une si longue absence, auroit précipité son départ, s'il n'eût appris sa mort, dont il sut extrêmement touché: mais ce qui le consola un peu, ce sut d'apprendre que son Pere lui avoit pardonné. avant de mourir, sa suite & sa premiere profession de Mendiant; il apprit aussi la mort d'un autre Pere, qui devoit lui être aussi cher que le premier, c'étoit le Peintre Claus, son Maître, qui laissa en mourant une Fille extrêmement jolie. Plein de reconnoissance pour les bienfaits du Pere, il crut, en épousant sa Fille, s'acquitter de ce qu'il lui devoit. Mais ce mariage, dont il se repentit toute sa vie, sut pour lui la cause de beaucoup de peines : elle étoit Catholique. & il étoit Luthérien zélé; elle étoit jolie, il étoit jaloux; il étoit laborieux & sage, elle étoit prodigue & libertine: l'inconduite de sa Femme fit fur son ame une impression d'autant plus profonde, qu'il avoit l'esprit foible & sujet à des égaremens qui tenoient de la démence & souvent de la folie.

La mort de l'Empereur Joseph, en 1711, & l'avenement de Charles III, Roi d'Espagne, qui vint prendre la Couronne Impériale, changea tout dans cette Cour, excepté l'ame de Kupetzki, qui, ne s'attachant à rien, étoit toujours libre. Cette espece de révolution n'en sit aucune dans sa fortune, il étoit très-connu de l'Impératrice, la plus belle Princesse de l'Europe, qu'il avoit eu l'honneur de peindre. Il conserva, sous le nouvel Empereur, le même rang qu'il ayoit sous le précédent.

Flamands, Allemands & Hollandois. 101
En 1716, le Czar Pierre étant arrivé à Caarlsbad, vit quelques Tableaux de notre Peintre, qu'il admira; il ordonna aussi-tôt à son Ministre, résident à Vienne, de lui envoyer Kupetzki, qui le resusa. Notre Peintre, qui avoit peur de tout, craignoit la Cour, & sur-tout le Czar. Ce Prince s'adressa à l'Empereur même. Il fallut partir sur le champ: on lui donna un congé de six mois avec une patente & le titre de Peintre du Cabinet de l'Empereur.

Le Czar l'attendoit avec impatience, on le prévint sur les grimaces qu'il faisoit, & qui auroient pu étonner le timide Kupetzki. L'Empereur ne lui parut pas si terrible, il s'entretenoit souvent avec le Peintre en langue Bohémienne, & s'en sit aimer au point que celui-ci avoua depuis qu'il avoit senti pour ce grand Prince une admiration que personne ne lui avoit encore inspirée, mais il ne put se résoudre à

le fuivre.

Sollicité, quelques années après, d'aller à Petersbourg, il y envoya Donauer, qui y fit une fortune brillante. Il ne put cependant finir tous les Ouvrages commandés pendant le féjour du Czar à Caarlsbad. Il fit venir David Hoyer, Peintre de Leipfick, qui lui fit ses copies & quelques habillemens. Kupetzki alla ensuite achever à Leipfick ce qu'il avoit entrepris, il y sut reçu avec distinction; il y peignit encore les premiers du Pays: alors comblé de présens & d'argent il retourna à Vienne, où il mena Hoyer: il trouva sa Femme accouchée d'un fils: il sut reçu par-tout avec joie; ç'auroit été une félicité pour lui, si elle n'avoit été interrompus

3 par

102

1667.

par l'inconduite de sa Femme qui avoit du pent chant pour le libertinage : il lui tomba par hazard des Lettres dans les mains écrites en Allemand: ne scachant point la langue, il les sit interpréter par Hover: il y découvrit un commerce honteux de sa Femme avec l'Agent d'une Cour étrangere qu'on ne nomme pas, qu'il avoit cru son ami, & à qui il avoit, pendant son séjour à Caarlsbad, confié sa Femme & sa maison. Il détendit sa maison à l'Agent & à sa Femme, qui s'avoua coupable, demanda deux jours pour mettre ordre à ses affaires avant de se séparer. Le temps expiré, elle vint trouver son Mari, & baignée de larmes, le nouveau Testament en main, elle lui fit des adieux tendres, lui recommanda son fils. & le remercia de lui avoir ouvert les yeux sur la Religion, le priant de la faire instruire dans la Luthérienne. Cette perfidie eut son effet : notre Peintre, enthousiaste outré, donna dans le piége, tout fut pardonné. L'Aumônier de l'Ambassadeur de Danemarck sut chargé de l'instruction: on sut tranquille pendant quelque temps.

Le caractere aimable & bienfaisant de l'Impératrice lui avoit acquis l'amour de ses Sujets. Les premiers Seigneurs de la Cour de Vienne ayant supplié l'Impératrice de vouloir bien accorder quelques momens au Peintre Kupetzki pour leur procurer son Portrait: il eut l'honneur de peindre plusieurs sois cette aimable & bienfaisante Princesse. Un jour qu'il sinissoit sa tête, l'Empereur en sut si satisfait, qu'il lui dit, en lui frapant sur l'épaule: Kupetzki, vous serez notre Peintre; il y répondit par une prosonde inclination.

Flamands, Allemands & Hollandois. 103 inclination. De retour chez lui, il fit fermer sa porte pour travailler plus tranquillement à ce 1667. Portrait ; à peine étoit-il monté, qu'on vint lui dire que le Comte d' Althan demandoit à lui parler de la part de l'Empereur; on le laissa monter avec peine : fe m'estime fort heureux, lui dit-il , Monsieur , que l'Empereur m'ait choisi préférablement à tout autre, pour vous annoncer qu'il vous a nommé son premier Peintre, qu'il vous laisse le maître de fixer les conditions qui vous seront les plus avantageuses. Voyant que Ku-petzki ne répondoit point, il crut que la joie pouvoit en être la cause, & lui dit : Que doisje dire de votre part à l'Empereur? Sa réponse fut : Votre Excellence dira que je le remercie trèshumblement de cette grace, que je lui demande pardon de ne la pouvoir accepter, parce que je suis entierement résolu de ne dépendre d'aucun homme ; la seule faveur que je desire d'obtenir de l'Empereur, c'est qu'il daigne me protéger, ma femme & mon fils dans notre Religion. Tout ce que put faire le Comte ne fit point changer Kupet7ki: ils se quitterent. Le Comte mécontent retourna à la Cour : l'Empereur, qui étoit avec le Prince Eugene, demanda la réponse du Peintre, elle fut fidelement rendue; le Monarque en colere, dit, Kupetiki est un habile Peintre, mais un fou.

Cette avanture se répandit par-tout, chacun en parloit suivant sa façon de penser. Il sut blâmé de tout le monde, excepté du Prince Eugene, qui lui dit après, en se faisant peindre: » Tout simple particulier que vous êtes, je vous \* trouve plus heureux que ces prétendus Grands,

G 4 » qui,

» qui, dans une vie agitée d'inquiétudes, font 1667. » continuellement exposés aux attaques de l'en-

» vie. »

Notre Artiste éprouva bientôt que les grands talens y sont aussi exposés que les grandes places. Ses ennemis employerent contre lui le prétexte de la Religion, mais sans fruit. Un Peintre Luthérien, qui affectoit d'être l'ami de Kupet? ki. fit plus que les autres ensemble : il lui dit en confidence que l'on avoit le projet de l'enlever, sa femme & son fils, pour le mettre à l'Inquisition, que le Clergé étoit offensé de l'instruction publique de sa femme dans la Religion Luthérienne.

Cette fausseté fit son esset : Kupetzki, foible & inquiet, crut ne trouver sa sûreté que dans la fuite; il porta ses vues vers Nuremberg, où vivoit honorablement le Peintre Blendiger, qu'il avoit connu en Italie; il lui écrivit pour lui demander un logement honorable, & des amis contre la persécution ; le Magistrat de la Ville en sut informé, & on s'estima heureux d'avoir un homme de sa réputation; à peine reçut-il la réponse, qu'il y envoya son fils & sa femme, sous prétexte d'un voyage à Caarlsbad, & lui même s'évada comme un criminel, sans que l'on scût dans Vienne la raison de sa conduite, & fans pouvoir obtenir fon retour; ses envieux seuls en profiterent.

Arrivé à Nuremberg chez Blendiger, les principaux de la Ville lui firent des visites fréquentes. L'Electeur de Mayence, le Duc de Gottha, le Margrave d'Anspach & l'Evêque de Wurtzpourg l'appellerent à leurs Cours, mais il ne

resta

Flamands, Allemands & Hollandois. 105 resta auprès d'eux que le temps qui lui étoit nécessaire pour faire leurs Portraits. Le Roi d'An- 1667. gleterre, pour lors à Hannovre, envoya un Seigneur à Kupet7ki pour l'engager d'aller à Londres: il le refusa, aussi-bien que la Reine de Danemarck qui l'invita en 1733, dans les termes les plus honorables; il s'excusa sur son âge & la délicatesse de son tempérament.

La mort de son Fils, arrivée le 6 Novembre 1733, mit le comble à ses malheurs : ce Fils unique étoit sa consolation & toute son espérance. Agé de dix-sept ans, il sçavoit le Latin, le Grec, dessinoit & peignoit assez bien pour faire espérer qu'il remplaceroit un jour son pere : cinq ou six jours de maladie l'enleverent. Kupei7ki fut dans un état désespérant, il ne voulut point permettre d'enterrer son fils, quoique mort de la petite vérole : on craignit qu'il ne perdît l'esprit. Son Eleve & son ami, M. Fuessli, en fit faire l'enterrement en secret : le temps qui console de tout auroit rendu peu-à-peu à notre Peintre sa tranquillité, lorsque sa Femme pensa le désespérer. Le Baron de Seydel, son ami intime, qui connoissoit cette Femme & ses intrigues, conseilla à Kupetzki de payer le Précepteur de son Fils, de le renvoyer & de faire un Testament en regle : tout sut fait ainsi; mais cette Femme, qui ne pouvoit se passer du Précepteur, & qui ne trouvoit pas assez son intérêt dans le Testament, menaça son Mari d'instruire une grande Cour des paroles indifcretes qu'il avoit tenues contr'elle, s'il ne rappelloit le Précepteur, & s'il ne révoquoit le Testament. Il sit l'un & l'autre. Une goutte remontée & une hydropisse lui causerent des douleurs

leurs inexprimables, qu'il supporta avec la pas 1667. tience d'un vrai Chrétien; enfin la mort le dé-livra de ses maux en 1740. On ne lui sit point d'obsegues, il sut porté dans un carosse. & à la pointe du jour enterré dans le Cimetiere de Saint Jean : il fut mis dans une fosse auprès de son Fils. Kupet7ki, persécuté pendant sa vie, le fut encore après sa mort. On prétendoit qu'il n'avoit jamais été d'accord sur le culte extérieur de sa Religion, qu'il ne fréquentoit point les Eglises, & qu'il ne s'étoit jamais approché de la fainte Table. M. le Comte d'Hagedornn croit qu'il étoit de la Communion des Hussites. Quoiqu'il en soit, M. Fuessli \*, son Eleve, nous a donné sa Vie, il le justifie assez par l'extrait de son Testament que voici en abregé.

> Il laissa à sa Femme une rente viagere, qui retourneroit après sa mort à ses Freres & ses Sœurs, dans le cas où ils seroient restés attachés à la Religion Evangélique: une partie aux Réfugiés de Saltzbourg, & à d'autres personnes dans la misere, y comprenant les pauvres Ecoles de

Nuremberg, &c.

Il avoit une si grande consiance en M. Fuessii. qu'il l'avoit chargé de mettre le prix à ses Ouvrages, dont il avoit orné son Cabinet, & de les vendre à des gens dignes, par leur goût, de les posséder, ensuite de remettre les fonds

M. Fuessli, Peintre habile à Zurich, nous a donné la Vie des Peintres Suifies, & de quelques Allemands, en 3 vol. Son Ouvrage, orné de Portraits & de Vignettes, definées & gravées par lui, est un garant assez sur de ses talens pour la Peinture, & de son goût pour les Lettres.

Flamands . Allemands & Hollandois. aux Exécuteurs testamentaires: pour honoraire. il lui légua ses Esquisses & Desseins : présent di- 1667. gne d'un Maître & d'un Ami.

C'est encore d'après le même Historien que nous allons donner une partie du jugement qu'il porte sur son caractere & sur ses Ouvrages. avec une courte liste de ses Tableaux.

On pourroit en partie le comparer à Rembrant pour la couleur, à van Dyck pour les mains de ses Portraits. Un Ecrivain éclairé dit qu'elles étoient trop décharnées & les doigts trop courts. M. Fuessii assure que ce défaut ne lui est point ordinaire, & il l'en justifie; cependant il dit ailleurs que Kupetzki restoit à la sin si long-temps sur ses Ouvrages, qu'il les auroit gâtés si on ne les lui avoit pas retirés. Il dit aussi qu'iln'est tombé dans ce défaut que dans sa vieillesse : ce Peintre disposoit bien ses Portraits, il ne finissoit gueres ses draperies; il prétendoit, comme Rembrant, que les têtes méritoient seules les attentions du Peintre; quant à la couleur, la force & l'intelligence du clair-obscur, on assure que personne ne l'a égalé : il n'en est pas ainsi du choix; la nature ne lui avoit pas donné cette finesse & cette vivacité de sentiment si nécessaire pour faisir ses beautés les plus secretes; la nature étoit en lui plutôt un instinct qu'un sentiment éclairé : il voyoit bien du premier coup-d'œil, mais il vovoit sans réflexion, sans examen, sans critique. Ces défauts, au reste, tombent plus sur son éducation qui fut trop négligée, que sur son génie qui fut admirable.

Ses occupations ne lui laisserent pas le temps de faire l'essai de ses talens sur l'Histoire. M.

Fue [li

- Fuelli dit avoir vu des esquisses & des pensées 1667. sur le papier, composées avec esprit. L'Auteur loue encore dans son Maître une composition assez singuliere. Kupetzki, toujours occupé de son Fils, l'avoit vu dans un songe assis dans le Ciel, environné d'une gloire. Cette heureuse idée, qu'il ne devoit qu'au dérangement de son imagination, lui rendit sa tranquillité: il en composa un Tableau qu'il donna à l'Hôtel-de-Ville de Nuremberg, sous condition expresse qu'ils ne pourroient l'aliéner qu'au profit des pauvres de la Ville.

> Voici les principaux Tableaux rassemblés par Kupetzki pour son Fils, afin qu'il se format d'a.

près.

No. 1. La Famille de Kupetzki. Il est assis près d'un chevalet, tenant sa palette. Près de lui est sa Femme que sa Servante ajuste : entr'eux est leur Fils qui tient un livre, & de l'autre main prend un pinceau de son Pere ; derriere lui est une bouteille de vin & un plat de roti.

2. Saint François dans le Ravissement & fondant en larmes auprès d'un Crucifix, une tête

de mort & un livre.

3. Le Samaritain qui met le Blessé sur son cheval.

Un Tableau représentant trois Hermites ; la principale tête & les habillemens sont finis, le

reste n'est qu'ébauché.

5. Kupeirki avec des Lunettes. Sa main goutteule enveloppée d'une étoffe blanche qui pose négligemment sur la table : un bâton dans la main gauche : près de lui est son fils.

6. Un Homme assis avec un petit Chien sur 7. L'Odorat : le devant.

Flamands, Allemands & Hollandois. 109

1667-

7. L'Odorat : une Femme à demi-nue, avec

une corbeille de Fleurs.

8. Deux Portraits, un Homme & une Femme dans un habillement ancien, l'Homme tenant sa fourrure, & la Femme un livre.

9. Une Femme coeffée d'un voile & d'un crê-

pon noir.

10. Ce Peintre broyant des couleurs : derriere lui sa petite fille désunte avec des fruits.

11. Une Personne debout, on voit les deux

mains.

12. Une autre debout en habit Hongrois.

13. Kupetzki, sa Femme & son Fils. Tableau supérieur à tous: dans l'Homme se trouve la magie du clair obscur; dans la Femme, la sa-cilité du pinceau, & la délicatesse de la touche.

14. Kupetzki le Fils, touchant le Clavessin;

derriere lui un homme bat la mesure.

15. Une sainte Famille, la Vierge tient l'Enfant Jesus sur ses genoux, qui se joue avec Saint Jean; derriere est Saint Joseph.

16. Kupetzki tenant une tabatiere.

17. Un Homme tenant d'une main une tasse de cassé, & de l'autre main une pipe à sumer : ce Tableau est éclairé de nuit.

18. Un Ecclésiastique jusqu'aux genoux

avec deux mains.

19. Le Portrait de Kupeizki. 2 tous deux avec

20. Celui de sa Femme. S deux mains.

21, 22. Deux Paysages.

23. La Madeleine faisant sa priere, un livre dans une main, & dans l'autre une tête de mort.

Neuf autres Tableaux que nous nommerons; afin

afin de faire connoître cette Collection, que le Margrave de Brandebourg - Bareith s'est procuré pour 16000 florins d'Allemagne.

Nº. 24. La Résurrection du Lazare, par

Guerchin.

25. Loth & ses Filles, par Carlo Lothi.

26. Un Paysage, par le Titien.

27, 28. Deux Paysages Hollandois.

29, 30, 31, 32. Quatre Paysages par Agri-

M. Fuessii marque que Kupetzki n'a eu que deux Eleves qui lui ont fait honneur: Max Handl, Autrichien, bon Peintre de Portrait.

Il resta long-temps en Italie.

Gabriel Muller, d'Anspach, qui le suivit de Vienne à Nurenberg: toutes les draperies bien jettées dans les Ouvrages du Maître sont de cet Eleve.

Nous ajoutons à ces deux Eleves un troisieme, que la modestie de M. Fuessu veut cacher au public, c'est lui-même.





#### ELIE VAN

## NIMEEGEN



IMEEGEN porte le nom de la Ville dans laquelle il nâquit en 1667. 1667. La mort de son pere, lorsqu'il n'avoit encore que douze ans, manqua d'ôter à ce jeune homme

les moyens de percer : son frere

aîné, qui avoit reçu quelques leçons d'un Peintre de Portrait, & d'un autre assez habile à peindre des Fleurs, se chargea d'enseigner ses Freres Elie & Tobie: la mort leur enleva encore cette ressource ; la nécessité toujours dangereuse les contraignit tous deux d'entreprendre tout ce qui

1667.

qui se présentoit dans les Campagnes & à la Ville, à fin de soutenir le reste de la samille. Cependant on vit ces deux Artistes, à sorce d'étude & de veilles, se distinguer & surprendre leurs confreres. Ils s'appliquerent à dessiner, à faire tout d'après nature, & lorsque l'on ne s'attendoit qu'à des essais, on vit paroître leurs Ouvrages à côté de ceux des grands Maîtres.

Les plafonds, les bas-reliefs & les fleurs qu'ils avoient exécutés chez le Baron de Wachtendonk, dans le pays de Cleves, les firent connoître; on les chargea de peindre les Tableaux de l'appartement de la Princesse d'Orange, à la Cour de Frise: un grand succès & des récompenses méritées mirent les deux Freres en état de pour-suivre leurs études & leur fortune. Tobie se maria & sut à la Cour de l'Electeur Palatin augmenter le nombre des bons Artisses qui y étoient

pour lors employés.

Elie passa à Rotterdam, où il travailla à plusieurs Ouvrages. Le Baron de Wachtendonk le demanda de nouveau pour peindre chez lui plusieurs plafonds avec des figures, des fleurs & d'autres ornemens. Il en sit autant à la Haye pour les Bourguemestres Ruisch & de Bie, & ensuite il retourna à Rotterdam. M<sup>15</sup> Nievelt & Schoonhoven lui sirent peindre des plasonds & d'autres Tableaux, les Ouvrages lui vinrent en soule; il mérita l'amitié de trois Hommes illustres qui assurernt sa fortune par leur crédit, c'étoient le Chevalier vander Werf, M<sup>15</sup> Paets & Flink, qui, par leurs talens & leurs beaux cabinets, possédoient à juste titre la consiance de toute la Ville pour la direction de ce qui se faisoit en Peinture.

Notre

Flamands, Allemands & Hollandois. Notre Peintre laborieux ne pouvoit suffire à tant d'Ouvrages, il fut aidé par son Neveu, & 1667. bientôt par son Fils: il donna au premier, après six années de travail, sa fille en mariage; il sembloit que toutes les productions d'une même famille étoient de la même main : il est vrai qu'Elie présidoit à tout, il avoit auprès de lui trois Peintres d'Ornemens qui n'étoient occupés que de cette seule partie, il conduisoit, par son génie, la main de chaque Artiste. Une bonne conduite. de l'assiduité & des travaux en grand nombre l'ont enrichi. Il est mort très-vieux, en 17... Son Fils, son Gendre & sa Fille cadette, qui peignoit bien les fleurs, font ses Eleves.

Ce Peintre peignoit l'Histoire, l'Architecture le Paysage & les Fleurs généralement avec mérite. Nous ne citerons point de ses Ouvrages; le grand nombre est à Rotterdam dans les Maisons

des principaux Habitans de cette Ville,

#### N. VANDER LEUR.

V ANDER LEUR nâquit à Breda en 1667. Il partit fort jeune pour Rome, il y eut le bonheur de plaire à un Cardinal qui le protégea & lui procura les plus beaux Ouvrages pour les copier & les étudier. Il étoit le premier Copiste de Rome, & c'en fut assez pour essayer son propre génie : il consulta tous les Maîtres & leurs productions; il copia la nature, dessina tout & toujours bien. Il fut admis dans les meilleures maisons, mais il n'y perdit pas son temps, Tome IV.

114

il l'employa si bien, qu'il sut habile avant de 1667. quitter Rome. Il lui arriva une avanture assez finguliere : un foir, en fortant de fouper avec quelques amis, il se sentit saisi par le bras, on lui demanda, le stilet en main, la bourse. Vander Leur obéit en donnant quelqu'argent : on le laissa passer; à peine avoit-il fait dix pas, que le même voleur l'arrêtant une seconde fois, lui demanda s'il n'avoit pas de montre & une bourse d'or : vander Leur avoua qu'il avoit l'un & l'autre : le voleur se mit à rire de tout son cœur & prit tout; il lui demanda encore ce qu'il faisoit à Rome : vander Leur dit qu'il étoit Hollandois & Peintre, qu'il demeuroit à Rome pour cultiver son talent; le voleur se mit encore à rire, mais plus que jamais: notre Artiste ne sçavoit ce que deviendroit cette scene qui ne faisoit qu'augmenter ses inquiétudes. Enfin le voleur lui dit en riant, si vous êtes un Peintre, je vous conseille de vous faire plutôt Frere lai, vous y êtes plus propre qu'au talent que vous apprenez. Votre poltronnerie me fait pitié: voilà votre montre, votre bourse d'or & votre argent, allez en paix. Dès le lendemain il conta son avanture à plusieurs de ses Camarades, qui se mirent à le plaisanter. & ils lui apprirent que ce voleur étoit Dom Juan

> Vander Leur retourna dans sa patrie, où il sit des Ouvrages qui apprirent qu'il avoit plus été occupé de son Art, pendant son séjour à Rome, que des plaisirs qui menent à la dissipation. Ce

> de Ravenne, qui avoit été Peintre, mais que n'ayant pu obtenir sa grace pour avoir tué deux personnes, il avoit mené depuis la vie de voleur, mais qu'il n'avoit jamais rien volé aux Peintres.

> > Peintre.

Flamands, Allemands & Hollandois. 115 Peintre avoit une grande douceur, au rapport de ses Eleves, personne ne se plaisoit, autant 1667. que lui, à les instruire; il est mort encore jeune d'une Phtisie, on ne sçait en quel temps.

Cet Artiste étoit bon Peintre d'Histoire; mais s'il dessinoit & s'il colorioit bien, & s'il entendoit la perspective, il avoit si peu de génie que c'étoit pour lui un supplice quand il falloit composer un tableau; il peignoit bien le Portrait, & il auroit été le premier de son temps, s'il avoit aimé ce genre autant qu'il y a réussi. Le Tableau de l'Eglise des Récollets, à Breda, est de lui, il est assez beau pour lui mériter le nom d'un très; bon Artiste.





### JACQUES-ANTOINE

# ARLAUD

1668.



ACQUES-ANTOINE ARLAUD augmente le nombre des grands Hommes de la Ville de Geneve où il nâquit le 18 Mai 1668. Sa premiere jeunesse se passa dans l'étude des Langues: ses progrès, son

esprit & sa mémoire prodigieuse lui mériterent toujours le premier rang parmi ses condisciples; on le destinoit à la Chaire, si sa fortune lui eût permis; mais comme il n'avoit besoin pour la Peinture que de ses dispositions naturelles, il essaya la Mignature, genre assez lucratif dans

une

une Ville où l'on faisoit des bijoux de toute espece qu'il falloit orner; deux mois lui suffirent 1668. pour se passer de Maître. Ayant pris une ferme résolution de se distinguer dans ce genre, quoique petit, il se renserma trois années pour s'y appliquer uniquement, & se trouvant suffisamment habile, il se rendit à Paris à l'âge de vingt ans, où il redoubla de soins & de travaux jour & nuit pour sortir de la médiocrité & parvenir à la perfection. Son application constante & suivie lui acquit une facilité surprenante, qui, jointe à la correction du dessein, & à la vivacité de l'esprit, le mit en état de faire un grand nombre de Tableaux en mignature. Ces Tableaux étoient toujours ressemblans & posés agréablement : il avoit la conversation enjouée, de l'esprit & le ton du monde, il amusoit de ses propos ceux qu'il peignoit, on assure que personne ne s'est ennuyé en se faisant peindre par lui : ce talent, nécessaire aux Peintres de ce genre, étoit une partie qu'Arlaud possédoit supérieurement.

Quelques Ouvrages d'Arland, parvenus à la vue du Duc d'Orléans Régent, lui affurerent sa réputation & sa fortune. Ce Prince choisit ce Peintre pour son Maître; & pour être plus à portée de le voir travailler, de l'entendre parler de son Art & de profiter de ses leçons, il lui donna un logement à Saint Cloud. Arland animé par une protection si brillante, se surpassa: il eut l'honneur de s'entretenir souvent avec son Protecteur, & de jouir des Tableaux des grands Maîtres, dont ce Prince ornoit son Palais. Ce fut dans ce temps que la riche collection de la Reine Christine de Suede passa en France. Ar-

H 3

1668.

land profita de tout & se fortifia par ses réslexions sur tant de chef-d'œuvres.

Arland eut aussi une protection bien grande en la personne de la Princesse Palatine, mere du Régent. Elle donna au Peintre son Portrait enrichi de diamans; & ne bornant pas ses libéralités à cette distinction, dans le voyage qu'il fit en Angleterre en 1721, elle lui accorda des lettres de recommandation pour la Princesse de Galles, depuis Reine. Il y fut reçu honorablement, & ses beaux Ouvrages acheverent de lui procurer tous les agrémens dus à son mérite. Arland devint l'ami des Grands & des Sçavans: Nevoton lui communiqua ses idées sur l'Optique que notre Peintre rendit sensibles par les figures : cette amitié n'a pris fin qu'avec eux. Le Portrait qu'il venoit de faire de la Princesse de Galles fit un plaisir infini: tous les Poëtes firent des Vers à la louange de l'Auteur; nous rapporterons seulement ceux du Comte d'Amulton.

Je le dirai fans complaifance Arlaud, pourquoi dissimuler.

Les attraits que votre Science
A nos regards vient d'étaler,
A ceux de la Princesse ont droit de s'égaler;
Mais si l'Art avoit la puissance
De faire aller la ressemblance
Aussi loin qu'elle peut aller,

Il faudroit exprimer ses graces dans la danse :

Il faudroit la faire parler.

Arland prit congé de la Cour de Londres; on

Flamands, Allemands & Hollandois. 110 on ne crut pas le payer assez, il sut comblé de riches présens, entr'autres de plusieurs mé. 1668. dailles d'or ; il revint à Paris. Un jour en visitant le Cabinet de M. Cromelin, il y découvrit un bas-relief de marbre blanc, par Michel Ange, il représentoit une Léda & Jupiter changé en Cigne. Ce morceau, qui avoit environ deux pieds de large, frapa tellement notre Artiste, qu'il le demanda à copier : on le lui permit ; il se mit à l'imiter sur du papier avec un soin extrême, & l'Ouvrage fini, tout Paris connoisseur sut frapé de l'illusion. Cette superficie plate devint en bosse, la vue pouvoit à peine détromper les plus habiles Artistes, le vrai ton de couleur, les dégradations, les ombres portées, tout étoit rendu, ainsi que la finesse du dessein.

On assure que le Duc de la Force en avoit fait l'acquisition pour douze mille livres, prix trèsconsidérable, & que quelque changement dans la fortune de ce Seigneur l'obligea de rendre la Léda au Peintre, en lui donnant trois mille li-, vres en dédommagement du temps qu'il l'avoit gardé. Quoiqu'il en soit, Arland, après avoir vécu quarante ans à Paris, & amassé près de quarante mille écus, retourna, en 1729, dans sa Patrie pour y finir ses jours: il emporta avec lui de beaux Tableaux des meilleurs Artistes, anciens & modernes, achetés en France, parmi lesquels il se trouvoit de beaux Paysages de Forest, dont il orna son Cabinet, sa Léda y tenoit la premiere place. Soit que notre Peintre eut la délicatesse de voir que sa Léda étoit trop nue, ou peut-être qu'on lui en fit quelques H 4 repro-

reproches, ce joli Tableau disparut en 1738. 1668. On a sçu depuis qu'il l'avoit coupé en morceaux. de façon que les parties n'en ont point été gâtées; un des principaux Magistrats de Geneve possede la tête, une Dame de Paris la main, & une Dame Angloise le pied. Arlaud avoit une si grande vénération pour cette mignature, que son Portrait par l'Argiliere est représenté en travaillant à ce morceau : il peignit de même son Portrait avec la Léda, dont il enrichit la Galerie de Florence: le Grand-Duc lui envoya

en échange une médaille d'or.

Arland ne fit plus rien depuis son retour de Paris: il s'excusa sur un coup qu'il avoit reçu à la temple qui l'empêchoit de travailler; la vue ne lui permettant plus de s'appliquer, il lisoit continuellement, & partageoit fon temps l'été à la Campagne & l'hyver à la Ville. Une jolie maison, de campagne située sur le Lac de Geneve, où il admit ses amis & les étrangers, étoit pour lui un lieu délicieux où il voyoit la belle nature & ses variétés avec plaisir; un de ses agrémens encore, c'étoit sa correspondance avec les Sçavans de tous les Pays & dans tous les genres. M. Varignon lui envoya, de la part de Nevvton, son essai sur l'Optique : ce présent étoit accompagné d'une lettre pleine d'amitié de la part du sçavant Anglois: distinction d'autant plus grande, que Nevvton dit lui-même qu'il écrivoit peu de Lettres.

Après avoir été près de douze ans sans se servir du pinceau, l'amour de la Peinture se réveilla & Iui reprocha cette inaction; il essaya & trouva heureusement que la main obéissoit encore à

Flamands . Allemands & Hollandois. la tête, & que la pratique, qu'il croyoit entierement perdue, ne l'étoit point. Il se promit bien de travailler de nouveau à la Campagne. où il se rendit vers l'été; il alloit mettre la derniere main au Portrait d'un de ses parens, lorsqu'une mort subite nous l'enleva le 25 Mars 1743.

Il laissa, par son testament, une partie de son bien à ses bons amis; & à la Bibliotheque de Geneve, plusieurs médailles d'or qu'il avoit recues de différens Princes & grands Seigneurs, son Cabinet de Tableaux, sa Bibliotheque composée de Livres rares, & une ample collection d'Estampes : ce beau présent se voit encore, & mérite l'éloge & l'estime de ses compatriotes.

Arland avoit un ordre dans sa vie jusques dans ses plaisirs : il aimoit la décence, il avoit du dégoût pour le jeu, & quoique célibataire, on ne lui a jamais connu d'intrigues, il étoit libre & très-franc avec ses amis. Il ne changea point la simplicité de ses mœurs, quoiqu'il eût passé sa vie au milieu d'une Cour brillante; mais il avoit une foiblesse, assez excusable dans les grands hommes, c'étoit celle de l'amour-propre, il se mettoit sans façon, & cependant d'un ton très-modeste, au premier rang parmi les plus grands Peintres.

Louis XIV ayant marqué un jour à Arland pour placer dans son Cabinet ses meilleurs Ouvrages, le Roi les examina, & dit à l'Artiste les choies les plus flatteuses: un Seigneur fut introduit dans le Cabinet, le Monarque fit de nouveau l'éloge de ses Ouvrages en présence du Seigneur qui aimoit l'Auteur; ce Seigneur lui

dit:

dit : Vous devez être bien fatisfait de voir vos 1668. Ouvrages loués par le Roi. Sa Majesté, répondit Arland, me fait beaucoup d'honneur, mais elle me permettra de dire que l' scademie est encore un meilleur juge. Ce Seigneur s'écria, en lui frapant sur l'épaule : l'excellent Républicain. qui est si peu sensible aux louanges mêmes d'un si grand Monarque.

Arland a mérité les éloges du Duc d'Orléans Régent, qui dit, » Jusqu'à présent les Peintres » en Mignature ont fait des Images, c'est Arland » qui leur a appris à faire des Portraits. Sa » Mignature a toute la force de la Peinture à » l'huile. » Il étoit flatteur d'être loué par le Roi & par ce Prince; les Artistes lui ont rendu. la même justice. Ses Ouvrages, répandus partout, achevent sa gloire; la Bibliotheque de Geneve possede du même deux Mignatures en grand, ce sont deux sujets d'Histoire, l'un est une Sainte Famille, & l'autre la Madeleine pé-

#### GASPARD-PIERRE

#### VERBRUGGEN.

E nom de Verbruggen est assez connu dans la Peinture; l'Academie d'Anvers en compte quatre parmi ses Directeurs. Gaspard-Pierre Verbruggen nâquit dans cette Ville en 1668 : on peut soupconner qu'il est Fils de Pierre Verbrug. gen, Directeur de l'Académie de cette Ville

Flamands , Allemands & Hollandois: 123 en 1659, & peut-être son Eleve. Celui dont nous allons parler eut une grande vogue dans 1668. sa Ville, où pour lors les Artistes étoient en grand nombre, & encouragés par la protection que le Duc de Baviere accordoit aux Arts. Le départ de ce Prince sut, pour ainsi dire, l'époque de leur chute & de la désertion des Artifles.

Verbruggen passa en Hollande vers 1706 Sa réputation l'avoit devancé: l'Académie d'Anvers l'avoit choisi pour Directeur en 1691, & c'étoit confirmer l'idée que l'on avoit de ses talens : il choisit la Haye pour demeure, où il eut occasion de s'exercer. M. Fagel occupa son pinceau à orner de Fleurs les plafonds & les sales dans l'Hôtel qu'il faisoit bâtir. Matchieu Tervv. sten, bon Peintre d'Histoire, occupa long-temps notre Peintre de Fleurs à travailler avec lui à toutes ses grandes entreprises. La Société académique de la Haye admit Verbruggen parmi ses Membres en 1708. Sa grande facilité lui fit gagner beaucoup de bien, on ne peut aller plus vîte que ce Peintre; dans les temps où les Ouvrages le presserent moins, Tervvesten lui peignoit quelques vases de bas-reliefs que Verbruggen ornoit de Fleurs & de Fruits; il en auroit rempli la Hollande, si les Etrangers n'en avoient enlevé une grande partie.

Déjà avancé en âge & peu occupé, il retourna à Anvers : sa figure aimable & son attachement à la compagnie & au plaisir, lui a fait dépenser promptement ce qu'il avoit si facilement gagné; il avoit le même talent, mais il peignoit la nuit & se promenoit le jour : de

facon

façon que ses derniers Tableaux n'ont que de la facilité & une couleur plus brillante que vraie.

Il est mort à Anvers en 1720.

Le talent de Verbruggen avoit plus de rapport avec celui de Baptiste Monoyer, qu'avec celui de van Huyssum; il y a une grande maniere dans les Fleurs qu'il a peintes dans les plafonds & dans les sales: il sçavoit les grouper & colorier avec beaucoup d'art. Sa touche est très-facile & propre à ce genre, elle donne de la légereté sans travail ni peine. On voit qu'il auroit réussi à rendre agréables des Tableaux de chevalet : nous pouvons citer pour exemple un Tableau de fleurs. dont ce Peintre fit présent à l'Académie & plusieurs autres dans les Cabinets estimés.

On voit à la Haye, chez M. Fagel, un Tableau avec des Enfans, par Tervvesten, & des Fleurs, par Verbruggen. Chez M. Lormier, un Tableau avec beaucoup de fleurs, particulierement des Tulipes de toutes les especes; & chez M. van Heteren, un Tableau où des Enfans soutiennent des fleurs en guirlande: autres Tableaux par les mêmes Artistes, ce sont aussi des Enfans qui se jouent avec une guirlande de sleurs.

Dans ce même Cabinet se voit un Tableau sur lequel est représenté un Panier à l'Angloise avec des fleurs peintes par Henri Verbruggen, que l'on soupçonne le Frere aîné de Ga pard; Henry fut aussi Directeur de l'Académie d'Anvers en 1688. Les Ouvrages d'Henry sont au-dessous de ceux

de Gaspard.



### JEAN-RUDOLF

### HUBER,

E'LEVE DE GASPARD MEYER.



EAN-RUDOLF HUBER, Fils 1668. d'Alexis Huber, Aubergiste & Membre du Grand - Conseil de Basle, & petit-fils de Rudolf Huber, Bourguemestre de la même

Ville, y prit naissance en 1668. Dès l'âge de dix ans sa passion pour le Dessein fut si marquée, que ses parens lui en firent apprendre les premiers principes pour l'amuser; mais lorsqu'ils le virent s'attacher de plus en plus

- plus à la Peinture, ils s'y opposerent, sous 1668. prétexte du peu de considération qu'on avoit pour elle à Basse, mais les passions, & sur-tout celles qui ont les Arts pour objet, sont au-dessus de tous les obstacles: il fallut céder. & en 1682, il sut consié à Gaspard Meyer, Peintre médiocre, qui a eu cependant la gloire de commencer Huber & Brandmuller, les premiers Artistes d'Allemagne. Huber ne tarda pas à surpasfer fon Maître, que la mort enleva avant la fin de son engagement; ce sut un bonheur pour l'Eleve, qui passa dans l'Ecole de Joseph Werner. Ce fut alors qu'il changea de maniere : les plâtres des Antiques exercerent tellement ce jeune homme, qu'il devint un Dessinateur sçavant; il apprit la perspective; ses progrès porterent Werner à lui conseiller de passer en Italie. Agé de dix-neuf ans, il alla à Mantoue où les Ouvrages de fules Romain l'arrêterent. Il desfina tout avant de visiter successivement les Villes de Bergame, Vicence, Vérone & Venise, où il étudia particulierement la couleur dans les Ouvrages du Titien; il ne passa pas un jour sans suivre les instructions académiques, & son assiduité étoit citée pour exemple aux jeunes Artistes. Pierre Tempeste, Paysagiste habile, aima tellement Huber, qu'il le reçut chez lui comme son frere; il peignoit en reconnoissance des figures dans les Tableaux de ce Paysagiste. Les Tableaux du Titien, du Bassan, du Tintoret, de Paul Véronese, & les Portraits du Pompelly, furent la plûpart copiés par notre jeune Suisse, il les observa avec des yeux avides qui caractérisent le goût & l'émulation. Enfin, après

1668.

Flamands, Allemands & Hollandois. 127 après un séjour de trois ans, le desir de voir Rome l'enleva aux vœux de Tempeste, qui l'aimoit & qui auroit voulu le fixer auprès de lui: on lui dit, avant son départ, qu'il avoit appris, pendant son séjour à Venise, tout ce qu'il étoit possible d'apprendre; louange dangereuse, mais qui ne sit autre impression sur Huber que de redoubler ses veilles: les Villes de Parme, Plaisance, Florence & Bologne n'échapperent point à sa curiosité; il voyagea ainsi, en dessi-

nant, jusqu'à Rome.

Ce fut, pour ainsi dire, un nouveau monde pour Huber. Les Ouvrages de Raphaël l'occuperent long temps. Les Carraches, Jules Romain & le Guide furent les seuls objets qui l'arrêterent dans cette Ville. Il ne resta pas long-temps sans être connu. Carle Maratti qui aimoit ses Ouvrages, prit soin de son avancement, il se chargea dès-lors d'aider de ses conseils un Artiste de cette volée. Il dessina d'après l'Antique, toujours très-exact aux heures d'étude & de l'Académie, & toujours très-occupé non-seulement les jours, mais les nuits mêmes; c'étoit étendre la carriere de sa vie que de la remplir ainsi. Miratii, le voyant donner dans le Portrait en mignature, le détourna de ce petit genre, en lui conseillant de ménager sa vue pour des Ouvrages plus dignes de lui; il profita de cet avis, ainsi que de tous ceux qu'on lui donna sur fon Art, & il quitta Rome après six années de séjour en Italie.

Avant de retourner en Suisse, il voulut voir la France en passant par Lucerne, Geneve & Lyon; il arriva à Paris: quelque plaisir qu'il 1668.

eût à y voir les bons Artistes & les beautés que renserme cette Ville, il y resta peu & retourna à Basle en 1693. Il épousa, en arrivant, Catherine Füsch: l'année suivante il sut nommé Membre du Grand-Conseil. En 1695, il peignit dans unseul Tableau le Margrave de Bade-Dourlach, Frédéric-Magnus & toute sa Famille. Ce beau Tableau se voit encore au Palais de ce Prince, à Basle; il mérita à l'Auteur l'estime & la protection de cette illustre maison; & porta sa réputation par toute l'Allemagne.

En 1696, il fut appellé à la Conr de Stutgard, le Prince Evrard Louis le nomma son premier Peintre. Des plafonds & de grands Tableaux d'Histoire lui donnerent occasion d'exercer son génie & ses talens: Werner, son Maître & son Ami, pour lors à Berlin, occupé à former une Académie, voulut attirer près de lui son Eleve; il fut chargé par la Cour de Betlin de lui offrir huit cens écus d'Allemagne de pension, & les frais de son voyage: tout ceci ne put le tenter, heureusement pour lui, nous en avons dit la raison dans la vie de Werner; on voulut attacher Huber pour toujours à cette Cour : on lui proposa la sur-Intendance des Bâtimens & une forte penfion; l'amonr de la liberté lui fit refuser une fortune certaine, car il n'aimoit ni la Cour ni ses écueils; il reçut, en quittant, un présent du Prince : c'étoit une médaille d'or & une chaîne du même métal.

De retour à Basse, en 1700, il sut nommé sur-Intendant des Bâtimens & du Palais du Prince, & du Territoire du Margraviat, avec la pension annuelle; cette place honorable étoit une récom-

pense

Flamands; Allemands & Hollandois. 129 rense de sa patrie, qui ne le gênoit nullement; il passa à la Cour de Dourlach où il fit plusieurs 1668. Ouvrages; de-là à celle de Bade : il y fit les Portraits du Margrave & de son Epouse, des Princes d'Oettingen, de Furtenberg, & d'autres Généraux. Sa réputation le fit appeller à Heidelberg, où étoit pour lors le Roi des Romains, foseph. Il eut l'honneur de peindre ce Prince & de réussir: à peine eut-il le temps de finir ces Tableaux, qu'il se sauva pour éviter les malheurs de la Guerre qui approchoit, par la prise d'Ulms par l'Electeur de Baviere; arrivé à Basle, il ne put y faire que peu d'Ouvrages; ses amis l'inviterent d'aller à Berne, il y fit beaucoup de Portraits; le plus considérable sut celui de la Famille de l'Ambassadeur d'Angleterre Dervvarts.

En 1706, le Comte de Trautmansdorf invita Huber de l'aller peindre à Bade où il étoit ; ce Portrait sit le plus grand plaisir; ce Seigneur achetoit beaucoup de Tableaux & des Desseins des grands Maîtres : il se formoit une Collection avec goût & dépense : tout ce qu'il put acheter de beau fut envoyé à Vienne, il avoit même des Agens qui enleverent tout à grand prix.

Huber retourna à Berne, où il étoit attendu. Il se voyoit surchargé d'Ouvrages, lorsque le Comte Meternich, Résident de la Cour de Prusse, lui manda de se rendre à Welsch - Neuenburg, pour y peindre Fréderic Ier, Roi de Prusse. le Comte & d'autres Seigneurs. Il alla encore une fois à Berne pour y finir le nombre d'Ouyrages commencés, entr'autres le Portrait en pied Tome IV.

170

du Margrave de Bade-Dourlach, qui est encore 1668. dans le Palais de ce nom, à Basse; il resta à Berne jusqu'à l'année 1713. Le Comte du Luc appella Huber à Bade, où étoient pour lors assemblés les Plénipotentiaires nommés pour terminer les différends, & qui conclurent la Paix. Notre Peintre eut ordre de peindre dans un seul Tableau les Plénipotentiaires, de la part de la France. Le Maréchal de Villars, M. de Saint Contest, le Comte du Luc, & Mr du Theil, Secrétaire d'Ambassade : ceux de la part de l'Empire étoient, le Prince Eugene, les Comtes de Goes, de Seilern & M. de Bendenrieth , Secrétaire de Légation. Ce bon Tableau fut envoyé à l'Evêque d'Aix. Il alla finir à Berne des Portraits commencés, & d'autres qu'il entreprit de nouveau.

En 1738, satisfait de la gloire qu'il avoit acquise, il voulut borner sa carriere, aller vivre à Basse tranquillement, & jouir du repos qu'il n'avoit jamais goûté. En 1740, âgé de 72 ans. il fut élu Conseiller de cette Ville; il ne put se refuser à lui-même le plaisir d'obliger en gagnant beaucoup de bien : c'est à ce prix qu'il abandonna le projet de vivre tranquille; on le vit depuis 1742, peindre l'Administrateur de Dourlach à cheval. Le Portrait de même du Directeur des Communautés Raschen, le Bourguemestre Marian, & le Grand-Maître des Communautés Batisers; il finit son travail par le Portrait de M. Marschal, Capitaine Impérial: ses forces diminuerent, & son goût pour la Peinture diminuoit aussi; il se prépara à la mort. Une fluxion de poitrine l'enleva, après avoir gardé huit jours le lit, le 8 Février 1748, âgé de

Flamands, Allemands O Hollandois: 134 de 80 ans. Il fut enterré dans l'Eglise de Saint Martin: il ne laissa qu'une fille qui avoit épousé 1668. Ulrich Schellenberg, Peintre de Winterthur; on fait un éloge bien mérité du Gendre & de la Fille, qui quitterent leur demeure pour prendre tous les soins possibles de la vieillesse & de la maladie de leur pere. Son fils aîné, Peintre, après avoir été en Italie & en France, mourut jeune. Huber a conservé la vigueur de son esprit & de sa vue jusqu'au moment de sa mort. Personne, je crois, ne l'a surpassé en nombre d'Ouvrages fortis de sa main, sans compter ses Tableaux d'Histoire. On connoît de lui 3065 Portraits. Jamais il ne s'est fait aider. Ce Peintre est appellé le Tintoret de la Suisse : une couleur vigoureuse, un travail facile & une belle touche se trouvent dans ses bons Ouvrages : tous ne sont pas de même; la nécessité de satisfaire tous ceux qui l'ont employé, l'a forcé de laisser des Ouvrages au-dessous de lui, & même médiocres; sa grande vivacité l'empêchoit quelquefois de porter tous ses soins à finir un Tableau: c'est d'après ses bons Tableaux que nous avons jugé cet homme digne de tenir, dans toutes les Ecoles, un rang honorable : sa maniere de dessiner est correcte; il avoit étudié cette belle partie de l'Art dans Rome & d'après la nature. Ses esquisses sur le papier ont le feu d'une imagination vive. Ses Ouvrages sont par-tout & en trop grand nombre pour les citer. Le Confeiller privé Drollinger a honoré la mémoire d'Huber d'un beau Poëme.

1668.

#### N. VANHAL.

An Hal nâquit en 1668, dans la Ville d'Anvers. Les Tableaux d'Histoire de ce Maître furent recherchés dans sa jeunesse pour le génie qui y regne, la bonne couleur & la correction. Il peignoit aussi des Nymphes & des Génies aux Tableaux d'Hardime, & de plusieurs autres qui ne peignoient que des Fleurs. Van Hal a fini par faire des Ouvrages qui ne sont ni estimés, ni recherchés, & qui ne sont nullement à comparer avec ceux de son premier temps. Nous ne sçavons point l'année de sa mort.

#### FRANCOIS

# BÉELDEMAKER

ÉLEVE DE GUILLAUME

DOUDINS.



BÉELDEMAKER, né à la Haye en 1669; Béeldemaker, dont nous avons parlé. Le fils, porté à un genre plus élevé, quitta les chasses & les animaux, & choisit l'Ecole de Guillaume Doudyns, où il s'appliqua si bien, qu'il se trouva en état d'aller à Rome avec le secours de

Flamands, Allemands & Hollandois. 133
de ses talens. Il s'y appliqua quelque temps à l'étude. La haute opinion qu'il avoit de lui-même le rendit insupportable à ceux même de son Pays; c'est pour cela que l'on assure que la Bande académique lui donna le nom de Singe. Quoiqu'il en soit, il retourna à la Haye, où il débuta par quelques Plasonds & d'autres Ouvrages; il sut élu Membre de la Société des Peintres à la Haye. Il ne s'y sit pas aimer, & pour vivre plus tranquillement, il se retira à la campagne, près de Rotterdam, dans le Pays de sa Femme, où il est mort vieux, sans que l'on sçache en quelle année.

Les Ouvrages de ce Peintre nous sont incon-

nus. On en dit du bien.



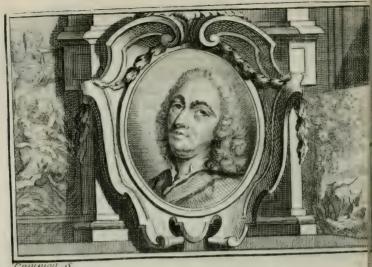

# THÉODORE VAN PÉE,

ÉLEVE DE SON PERE

## JUSTE VAN PÉE.

1669.



HÉODORE VAN PÉE nâquit à Amsterdam en 1669. Il apprit de fon pere les principes de son Art: il fut affez heureux pour réuffir de bonne heure; il peignoit l'Histoire, le Portrait en grand & en petit : l'a-

mour du gain le porta à établir chez lui une espece de Manufacture qu'il ne faisoit que conduire : on y peignoit des figures sur le bois découpé pour

les

Tes Jardins & pour les Appartemens. Le succès, dans le commencement de cette entreprise, don- 1669. na l'idée à d'autres de faire de même & à meilleur marché. Il voulut faire fortune, à quelque prix que ce fût : il abandonna le premier projet; il acheta des Tableaux des Maîtres d'Italie, qu'il porta en Angleterre, & qu'il scut vendre cher. Un Négociant fort riche, le Chevalier Bex, devint son ami & un de ceux qui acheterent de ces Tableaux Italiens : il lui commanda un grand plafond pour un de ses Appartemens; de retour en Hollande, il acheta de nouveau tous les bons Tableaux qu'il put trouver, & il y peignit fon grand plafond: composition qui devoit le faire connoître en Angleterre; il y fut pour le placer, porta avec lui un nombre de Tableaux, mena sa femme & toute sa maison. bien résolu d'y demeurer. Son Ouvrage y sut bien recu, on lui accorda trois cens livres sterlings, pour payement, mais les évenemens publics l'entraînerent dans quelques pertes; la faillite du Chevalier Bex, en 1720, lui fit perdre 100 livres sterlings. C'étoit une perte médiocre pour lui qui avoit tant gagné dans son commerce & par ses Ouvrages, & qui étoit resté seul en Angleterre, sa femme étant retournée en Hollande.

Déterminé à faire payer à d'autres ce qu'il prétendoit qu'on lui avoit volé, il feignit d'être malade & perclus, on le voyoit marcher dans les rues comme un déterré; il trompa tout le monde, entr'autres un nommé de Bor, qui avoit un desir extrême de posséder trois de ses Tableaux, qu'il ne voulut pas ceder au-dessous de 300 livres sterLa Vie des Peintres , &c.

1669.

lings: prix exorbitant; mais après avoir tousse & fait tous les mouvemens d'un expirant, il sit entendre qu'il voyoit approcher sa fin, que ses insirmités l'empêcheroient de travailler, qu'il vouloit se faire des rentes viageres de ce qu'il lui restoit. De Bor crut tenir les Tableaux à très-bas prix: il offrit 30 livres sterlings par an: l'Acte sut fait devant Notaire. Le Peintre devint en huit jours en très bonne santé, & il a joui 26 ans de la rente, au grand regret de l'Acquéreur.

Après avoir demeuré sept ans à Londres, il se détermina à retourner dans sa Patrie. Il sit une Vente publique de ses Ouvrages & d'autres Tableaux, se réservant seulement ceux qu'il crut pouvoir vendre plus cher en Hollande, où il arriva. Il eut encore le secret d'attraper un Juis fort riche, auquel il vendit plusieurs Tableaux de lui, en rente viagere: il perdit sa semme, & eut l'adresse d'épouser, tout vieux qu'il étoit, une jeune veuve: on nous raconte plusieurs tours de cet homme, qui ne pensoit qu'à lui seul. Il avoit une fille qu'il ne voyoit jamais.





# ARNOLD ONEN ÉLEVE DE GODEFROY

SCHALCKEN.



'HONNEUR, la gloire & la fortune couronnerent le mérite d'Ar- 1669 nold Boonen, né à Dort, le 16 Décembre 1669, & issu d'une famille distinguée dans le commerce. Ayant fini ses études à 13 ans

son génie qui paroissoit déjà propre à tous les talens, se décida pour la Peinture; il eut pour Maître Arnold Verbuis, Pcintre d'Histoire &

de

138

1669.

de Portrait, mais son goût pour le libertinage; qui passoit jusques dans ses Tableaux, déplut tellement à son Eleve, dans un âge où ce goût est si séduisant, qu'il eut le courage de le quitter. Il prit pour Maître un Artiste plus vertueux, Godestroy Schalcken, qui persectionna également ses mœurs & ses talens. Après six années d'application, Schalcken avoua qu'il ne pouvoit plus lui rien apprendre, quoiqu'il n'eût encore que vingt ans, & il lui conseilla de ne prendre dorénavant pour Maître que la nature; aussi l'étudia-t'il avec tant de soin, & il la copia avec tant de sidélité, que sa réputation étoit déjà saite à l'âge de 25 ans.

Il fit succeffivement les Portraits de la premiere Noblesse de Francsort, de l'Electeur de Mayence, de son Frere, & de toute sa Cour: la ressemblance, le beau pinceau, la bonne couleur, lui mériterent les plus grands éloges; outre les deux Portraits de l'Electeur, dont l'un en grand & en pied, & l'autre en petit, ce Prince lui commanda encore dix Tableaux, tous sujets éclairés de nuit; on ne parloit que de la jeunesse de l'Artiste & de la persection de ses ouvrages, qui exciterent également l'admiration du public.

Tous ses Ouvrages furent bien payés, & l'Artisse, chargé de louanges & de présens, passa à la Cour du Landgrave de Hesse-Darmstad, qui l'avoit engagé à s'y rendre. Il y peignit plusieurs sois en grand & en petit le Prince & la Princesse: ces Portraits surent généralement admirés & envoyés dans dissérentes Cours de l'Europe; il passa quatre mois à finir ses

Ouvrages,

Flamands, Allemands & Hollandois. 130 Ouvrages, & on le vit partir avec regret. Ses rares talens le firent desirer dans la Patrie : il 1669. partit pour Dort, & le peu de temps qu'il y resta lui fit assez connoître qu'il y feroit une fortune assez médiocre: persuadé que les grands talens font faits pour les grandes Villes, il porta les siens à Amsterdam, Capitale de la Hollande non-seulement par le rang qu'elle y tient mais encore par fon commerce & fes richesses. A peine y fut-il arrivé, que les Directeurs de la Maison de Force, se firent peindre en pied de grandeur naturelle, & dans le même Tableau; tout y étoit marqué au coin de la vérité, & fini avec le plus grand soin. Ce Tableau, étant placé, attira les regards de tous les Habitans. qui se firent presque tous peindre: on assure que jamais Artiste ne sut plus chargé d'Ouvrages que lui; les Etrangers vinrent en foule exercer son pinceau, ou pour obtenir de ses jolis Tableaux de Chevalet. En 1698, le Roi de Prusse se fit peindre, & ce sut un des plus beaux Tableaux qu'il ait fait ; le Monarque en fut si content, qu'il ne cessa de louer l'Auteur. Ce Portrait a été gravé, & est très-connu.

Il épousa en 1703, Anne-Marie Mattheus, issue d'une famille distinguée de Dort ; ce sut. pour ainsi dire, assurer à sa Patrie qu'il ne la quitteroit pas, malgré les offres des autres Villes de la Hollande & de l'Allemagne. Les Directeurs de la Monnoie de Dort, au nombre de vingt, se firent peindre en grand dans le même Tableau qui est placé dans leur Sale d'Assemblée: il semble qu'il ait cherché à se surpasser dans un autre qui devoit orner une place publique dans la Ville

140

Ville qui lui avoit donné la naissance, tant l'amour de la Patrie peut animer & augmenter les talens.

Il peignoit successivement les Directeurs de toutes les Maisons de Force, des Hôpitaux, des Confrairies : leur nombre est trop considérable pour les citer ici. En 1710, il peignit en pied le Duc de Marlborough, & en 1717, le Czar Pierre le Grand. L'Impératrice de Russie, & plusieurs Scigneurs de sa suite; en 1721, le Comte de Zolms; en 1723, le Baron de Plettenburg, & le Prince d'Orange, qui n'avoit pour lors que douze ans. Il fit dans la même année le Portrait de l'Evêque de Munster, depuis Electeur de Cologne.

En 1727, dans un même Tableau, il repréfenta la Princesse Douairiere d'Orange. Son Fils le Prince Héréditaire Stadthouder de la Province de Frise, & la Princesse sa Fille. Ce beau Tableau fut envoyé au Roi de Suede, & dans le même-temps il peignit le Prince de Bade-Dourlach. Il sit encore le Portrait du célebre van Huy sum, qui le paya d'un Tableau de Fleurs du plus beau fini; c'est ainsi que les grands Artistes doivent commercer ensemble : commerce d'estime & de confidération bien plus précieux que celui de l'intérêt.

Surchargé de Portraits, espece d'Ouvrages qui ne sont pas long-temps entre les mains des Artistes, il ne pouvoit multiplier, autant qu'il le desiroit, ses Tableaux de chevalet; mais ce travail trop assidu, en le comblant de gloire & de richesses, avança peut-être la fin de sa

carriere, le 2 Octobre 1729.

Ce

Flamands: Allemands & Hollandois: 141 Ce Peintre avoit une fonte de couleur excellente: tous ses Portraits ressembloient bien, il 1669. avoit le talent de les bien disposer. Sa couleur naturelle & l'harmonie dans tout ce qu'il a fait sont dignes des éloges que les plus grands Artistes & le public lui ont donnés dans son temps. Ses petits Tableaux sont entierement dans le goût de ceux de son Maître. Boonen a fait plusieurs bons Eleves, dont nous ferons mention, tels que Ouinkhart, Trooft & van Dyk.

Nous pourrions bien citer un plus grand nombre de ses Ouvrages; mais, comme nous l'avons déjà dit, les Sales de la plûpart des Compagnies d'Amsterdam en sont ornées, & dans les principales Familles de la Hollande & de l'Allemagne. L'Electeur Palatin possede de ce

Peintre deux beaux Portraits.

#### JOSEPH VANDEN

## KERCKHOVE,

E'LEVE DE'RASME QUILLYN.

7 Anden Kerckhove, né à Bruges, & V éleve dans l'Ecole d'Erasme Quillyn le Pere, étonna son Maître par ses progrès rapides & sa grande application. Il voyagea de bonne heure, mais il ne passa pas la France, il se fortifia dans l'Ecole de Paris, où il étoit considéré: on sçait qu'il y fut occupé à de grands Ouvrages qu'on n'indique point. Il peignit encore dans d'autres Villes de ce Royaume.

142

1669.

De retour à Bruges, ses travaux augmenterent avec ses succès au point qu'il ne put y suffire. On vit successivement sortir de sa main quinze Tableaux sur la vie de Notre-Seigneur qui sont placés dans l'Eglise des Jacobins, à Bruges; le Tableau d'Autel dans la Chapelle de Sainte Rose. Le Plafond de l'Hôtel-de-Ville d'Ostende; cette grande & belle composition représente le Conseil des Dieux; la disposition en est scavante, ingénieuse & d'une belle exécution. Quelques Portraits qu'il fit pour ses amis, engagerent beaucoup de personnes des Villes voisines de venir à Bruges lui demander leurs Portraits: ce genre plus lucratif, mais moins estimable que celui de l'Histoire, nous a privé de beaucoup de bons Tableaux qui auroient été plus connus & plus admirés : des Portraits de famille font fouvent plus obscurs que ceux qu'ils représentent; mais les Tableaux d'Histoire sont faits pour le Public, & pour décorer les Temples & les Palais.

Plus notre bon Peintre aimoit & cultivoit son Art, plus il étoit zélé pour ses progrès, plus il vouloit en étendre & persectionner le goût; il crut ne pouvoir mieux parvenir à son but qu'en établissant une Académie de Peinture: il communiqua son dessein au Peintre Duvenede, son ami intime, & ils obtinrent tous deux le consentement des Magistrats. Kerckhove sut nommé le premier Directeur de cette Ecole, qui a beaucoup augmenté par les soins de M. de Visch, Peintre habile, qui en est Directeur depuis longtemps.

Kerckhove ne jouit pas beaucoup de ce titre:

Flamands, Allemands & Hollandois: 145
il mourut en 1724, regretté pour sa bonne conduite. Malgré son séjour en France, il avoit toujours conservé la maniere de son Maître: sa couleur est chaude, & son dessein assez correct. Sa composition est noble & toujours en grand: il n'introduisoit que ce qui y étoit nécessaire: il avoit bien étudié les regles de la perspective, & ses sonds sont enrichis d'Architecture de bon goût. Voici encore quelques Tableaux de lui.

On voit dans l'Eglise Collégiale de Saint Sauveur, à Bruges, quatre Tableaux; les Oeuvres de miséricorde: les trois autres sont de Jean Janssens.

Dans la Chapelle de la Boucherie, la Résurrection de Notre-Seigneur: beau Tableau. Dans

l'Eglise des Carmes, une Circoncision.

Et à Ostende, dans l'Eglise des Sœurs noires; le Martyre de Saint Laurent, tableau d'Autel.



MATTHIEU



## MATTHIEU TERWESTEN

ÉLEVE DE SON FRERE

## AUGUSTIN TERWESTEN.





ATTHIEU TERWESTEN Frere d'Augustin, dont il a été parlé, nâquità la Haye en 1670. Matthieu avoit perdu son pere lorsqu'il étoit trop jeune pour en obtenir un Maître. Augustin, qui

étoit son frere aîné de vingt-un ans, eut une joie secrete de le voir se décider, dès l'enfance, pour tout ce qui étoit dessein. Sans perdre de

Flamands Allemands & Hollandois, 145 vue cette inclination, il l'encouragea & devint enfin son Maître. Guillaume Doudyns & Daniel 1670, Meytens se chargerent aussi de son instruction: ensorte que ces trois Maîtres, également habiles, parvinrent, par son application & leurs soins, à l'avancer, au point que quelques Tableaux de sa main le firent distinguer assez pour qu'on le chargeat de finir différens Platonds que son frere Augustin avoit entrepris, & qu'il ne pouvoit faire, ayant été appellé à la Cour de Berlin, comme nous l'avons rapporté dans sa vie. Il n'y cut qu'une voix en sa faveur. Ses derniers Ouvrages lui procurerent un grand Protecteur en la personne de M. Schuilenburg le premier favori du Roi Guillaume III. Il peignit plusieurs grands Tableaux pour ce Mécene. On vante beaucoup un Salon entierement de lui, où il avoit représenté Diane au bain avec ses Nymphes. D'autres Plafonds, d'autres grands Tableaux succéderent, & toutes les louanges qu'il reçut chaque jour ne firent qu'augmenter son desir d'aller en Italie. Une avanture assez plaisante avança son départ : un particulier fort riche l'alla voir un jour, & ayant loué ses Ouvrages, desira d'en avoir quelques uns de sa composition. Il étoit même sur le point de convenir de prix; mais s'étant avisé de lui demander s'il avoit fait le voyage de Rome, notre Peintre lui ayant dit qu'il ne l'avoit point fait, l'Amateur perdit tout - d'un - coup l'estime qu'il avoit pour les Tableaux qu'il venoit d'admirer, & se retira promptement, en inspirant à Tervvesten une assez médiocre idée de son goût & un grand mépris pour ses préjugés. Muni d'une Tome IV. bourse

bourse d'or, il part bientôt après. Mais ayant 1670. voulu voir sa mere & son frere Augustin, il s'arrêta quelque temps à Berlin, où il trouva un grand nombre d'habiles Artistes, & une Académie dirigée avec soin; il ne put quitter · cette Ville, qui étoit déjà l'azile des beaux Arts. fans avoir copié les beaux modeles arrivés de Rome. Mais ce qui étoit bien flatteur pour lui, ce fut d'avoir obtenu, dans le concours des Artistes de son âge, le premier prix de Dessein

d'après le modele.

Cette couronne étoit le présage d'un heureux avenir. Etant parti de Berlin, il arriva à Venise, où il étudia d'après les Ouvrages de Paul Veroneze, du Tintorit & du Titien. Il ne manqua pas de visiter l'Ecole de Carlo Lothi. Satisfait de son séjour, il alla à Rome, où il rencontra son frere Elie Tervvesten, & plusieurs autres Artistes de son Pays. Il fut admis dans la Bande académique, & nommé l'Aigle; pendant que l'on procédoit à sa réception, ils furent tous pris par l'Inquisition & menés dans les prisons, d'où ils sortirent le lendemain. On avoit fait entendre que c'étoit une assemblée d'Anabaptistes qui se permettoient des choses scandaleuses contre la Religion Romaine; leur innocence fut connue, & on scut que cette avanture ne leur étoit arrivée que de la part de deux de leurs camarades que l'on avoit refusé d'admettre parmi eux, & qui furent, à leur tour, forcés de quitter Rome.

Suivons notre Aigle, qui ne pensa plus qu'à le devenir dans son Art; il copia, pendant une année entiere, tout ce qui pouvoit servir

Flamands, Allemands & Hollandois, 1 47 à son étude : rien n'échappa au penchant qu'il avoit pour l'étude. Il peignit peu: on ne cite que 1670. trois Tableaux, dont il fit présent à sa belle-sœur : il quitta Rome pour n'être plus témoin de l'inconduite de son frere Else. Il arriva à Florence, où il resta pour admirer tout ce qui décore cette Galerie fameuse. Ce sut pour la deuxieme sois qu'il voulut voir Venise, & tout ce que les plus célebres Coloristes y ont transmis à la postérité. Il ne paroît pas qu'il y ait peint aucun Tableau. En quittant Venise, il voulut revoir son frere & sa famille : il sut bien reçu à Vienne par Schoonjans, premier Peintre de l'Empereur Léopold; ce fut pour lui une occasion de parcourir tout ce que cette Ville renferme de beau & de rare: il crut aussi ne pas devoir manquer de dessiner & de joindre au reste de ses études tout ce qui lui parut le mériter.

Son arrivée à Berlin combla de joie ce frere célebre qui avoit été son premier Maître; il fut ravi des progrès que son Eleve avoit faits. & de l'abondante moisson d'études qu'il avoit rapportées d'Italie. Il donna quelque temps à voir ses parens, mais toujours en dessinant ce qui lui avoit échappé dans son premier passage : il prit enfin congé d'eux & partit pour la Hol-

lande.

Il arriva à la Haye en 1609, & fut admis dans la Société des Peintres le 15 Août de la même année; incertain d'abord s'il y resteroit, ou s'il s'établiroit à Amsterdam, le public le décida en le surchargeant d'Ouvrages. On lui commanda des Plafonds en si grand nombre, qu'on nous assure qu'il y a peu de maisons à la Haye K 2

où il n'en ait fait quelques-uns, ou d'autres Ta-1670. bleaux: il décora en 1706 le salon & la coupole de l'Hôtel de M. Fagel, & une pour M. vanden Boetselaer, où il avoit représenté des Pastorales avec beaucoup de génie & d'expression. Il représenta aussi Notre-Seigneur sur la Montagne, Tableau d'Autel placé dans l'Eglife appellée Fanseniste, & un grand Plafond à l'Hôtel-de-Ville de la Haye.

Au milieu de tant de travaux, il ne négligea jamais l'instruction qu'il donna à la jeunesse de l'Académie, dont il fut nommé le Chef. En 1710, il se déroba à ces exercices par tendresse pour ses parens, & fit encore le voyage de Berlin, mais il n'y resta pas long-temps: à son retour il épousa une jeune Veuve, il en eut cinq enfans, dont l'aîné, déjà célebre dans la

l'Histoire de cet Art.

Matthieu Tervvesten est mort, ians que l'on

Peinture, sera un jour cité avec éloge dans

sçache en quelle année.

Ses Ouvrages, bien connus en Hollande & en Allemagne, sont autant de modeles pour les Artistes. On y trouve du génie, de la correction, une bonne couleur & les marques de la plus grande facilité.



ALEXANDRE

# ALEXANDRE

#### GAELEN VAN

ÉLEVE

DE FEAN VAN HUCHTENBURG.

TAN GAELEN, néle 28 Avril 1670, fur- 1670. nommé le Premier, fut Eleve de Jean van Huch: enburg, qui faisoit aussi commerce de Tableaux. Avant de les mettre en vente, van Gaelen ne manquoit jamais de les copier : il ne se contenta pas d'étudier la nature imitée dans les Ouvrages des Artistes, il auroit cruborner son génie s'il ne l'eût pas encore étendu dans l'étude de la nature originale, si j'ose parler ainsi, qu'il trouvoit infiniment plus variée dans ses productions que dans le petit nombre de copies que les hommes en font. Son génie vif & ardent tenoit beaucoup de cette fécondité : il peignoit à la fois des Batailles, des Chasses, des Animaux, qui lui attirerent tant d'éloges, que pour les mériter de plus en plus, il prit le parti de consulter non-seulement les Artistes, mais encore la nature dans les Pays étrangers. Il prit fon vol vers l'Allemagne, où l'Electeur de Cologne employa long-temps fon pinceau.

Ses Ouvrages lui mériterent de la distinction; il retourna pour peu de temps en Hollande, & passa en Angleterre : il y étoit bien connu

K 3



par ses talens, puisque la Reine Anne se fit 1670. peindre par lui, même dans un carosse à huit chevaux, accompagnée de ses Gardes & d'autres Seigneurs; ce grand Tableau fit en sa faveur tout l'effet qu'il pouvoit desirer pour arri-

ver à la gloire & à la fortune.

Un Seigneur Anglois lui fit aussi peindre trois Batailles données par Charles I', contre Cronvvel. Il lui fut commandé une autre Bataille dans un très-grand Tableau : ce fut celle où Guillaume III remporta la vistoire de la Bouyne. Voilà tout ce que nous apprennent les Mémoires que l'on nous a fournis sur cet Artiste, estimé pour ses talens distingués.

## N. CRAMER,

ÉLEVE DE GUILLAUME

#### MIERIS.

RAMER nâquit en 1670, dans la ville de Leyden, célebre par les Artisses & les Scavans qu'elle a donnés à l'Europe : son Maître fut Guillaume Mieris, & depuis Charles de Moor, dont il a pris la maniere & la couleur. Il peignoit, comme son Maître, des Portraits en petit, & des sujets pris dans la vie privée. On admiroit l'amitié tendre qui unissoit le Maître & l'Eleve : amitié qui devoit ressembler beaucoup à celle des peres pour leurs enfans & des enfans pour leurs peres; la nature ne lui avoit

Flamands, Allemands & Hollandois. 151 pas donné autant de fanté qu'elle lui avoit accordé de talens. Il mourut en 1710, à l'âge 1670. de quarante ans, épuisé de foiblesse.

Les jolis Tableaux de ce Maître, peu connus en France, font recherchés en Hollande & en

Allemagne.

#### CHRISTOPHE

## LEBLOND.

N ne nous apprend point en quelle Ville d'Allemagne nâquit Christophe le Blond, en 1670. On ne le connoît que dans le temps qu'il étoit Peintre du Comte de Martinetz, qui demeuroit à Rome dans les années 1716 & 1717. Il jouissoit de la réputation de bon Peintre de Portrait en mignature, genre de travail toujours lucratif; aussi le Blond se trouvoitil par tout avec ceux qui aimoient le plaisir. Bonaventure van Overbéek, un de ses plus grands amis, l'engagea à le suivre en Hollande, en lui promettant de le désrayer sur la route; ce qu'il sit.

Arrivé à Amsterdam, le Blond sut employé à peindre le Portrait pour des brasselets, des tabatieres & d'autres bijoux : ce Peintre avoit une bonne couleur & même aussi forte que celle de la peinture à l'huile, mais la vue commençant à lui manquer, il essaya de peindre à l'huile; il composa quelques Tableaux en petit d'une bonne maniere pour le dessein; mais ce

K 4 n'est

52 La Vie des Peintres, &c.

n'est point à ce titre qu'il est cité ici, nous le considérons comme bon Peintre en mignature: nous ne parlerons pas non-plus de ses entreprises en Angleterre, où il s'est ruiné lui & ses associés. C'est ce Peintre qui a persectionné la maniere d'imprimer des Estampes coloriées comme des Tableaux: maniere déjà connue d'après Lastman, & d'autres qui n'avoient pas mieux réussi. Voilà tout ce qu'on nous apprend de ce Peintre. Nous épargnons à sa mémoire toutes les extravagances qui l'ont deshonoré pendant le séjour qu'il a fait en Angleterre.

Si nous remarquons des défauts, & même des vices personnels dans ceux dont nous écrivons l'histoire, ce n'est point pour les livrer au mépris de la postérité; nous ne relevons dans ces défauts & ces vices que ceux qui ont nui à leurs talens, à leur gloire & à leur fortune, dans l'unique dessein d'en préserver les Artistes, auxquels cet Ouvrage est particuliere,

ment destiné.





## ISAAC

## MQUCHERON.

ÉLEVE DE SON PERE.



O u s avons déjà parlé du Pere. de celui qui va nous occuper. Isaac 1670. Moncheron nâquit en 1670. Eleve de Frédéric Moucheron, qu'il eût le malheur de perdre, lorsqu'il n'avoit encore que 16 ans, mais

déjà en état de suffire à lui-même par l'exercice de ses talens & l'étude de la nature, il ne s'occupa que d'elle pendant sa jeunesse; on le vit par-tout la dessiner & la peindre, Enfin, à l'âge 1670.

de vingt-quatre ans, l'envie de voir l'Italie lui fit tout quitter. Il fut à Rome & n'y perdit pas un instant, tous les environs furent copiés. On ne croit pas qu'il y cût rien aux approches de Tivoli qu'il ne dessinât; il y étoit toujours & ne parloit que de ce seul endroit: cependant toutes les autres vues surent également observées: personne ne dessinoit comme lui ni aussi promptement; il composoit avec le plus grand mérite tous ses Tableaux: la nature lui avoit appris la marche de la vérité, & c'est cette marche apperçue dans tout ce qu'il a fait, qui porta la Bande académique de Rome à le nommer Ordonnance.

Inscrit parmi ses Confreres en Italie, il retourna à Amsterdam chargé de Desseins & d'autres études : il débuta par de grands Tableaux pour orner des sales , c'étoient des Paysages qu'il enrichissoit de figures & d'animaux : mais les figures ont été quelquefois ajoutées par d'autres Artistes. La Ville d'Utrecht & d'autres Villes lui commanderent plusieurs Ouvrages: toutes les Maifons des Villes, des Campagnes voifines s'en trouverent décorées : il avoit un talent de représenter des vues si avantageusement, que la nature qu'il embellissoit y gagnoit quelquesois, par l'art qu'il avoit de faire contraster on de rapprocher heureusement les objets qu'il scut y représenter, sans qu'il parût qu'il y eût ajouté ou changé: ce bon Paysagiste, si considéré par son talent & par sa conduite, mourut le 20 Juillet 1744, âgé de soixante-quatorze ans.

Il a surpassé son pere dans la Peinture : il sçavoit l'Architecture & la Perspective à sond,

fon

Flamands, Allemands & Hollandois: 155 son feuillé est touché d'une grande facilité, & on 1670. ne peut rien voir de si abondant que ses Paysages; des branches entrelassées, des plantes & des fabriques desfinées d'après nature font admirer, dans le grand nombre de ceux qui sont sortis de sa main, une variété qui étonne toujours. Sa couleur est copiée d'après la nature, & ajoute à sa fraîcheur de la force & de l'harmonie. Ses figures sont également bien; mais souvent de Wit, Verkolie, &c. les ont faites pour lui. Les Ouvrages de ce Maître sont conservés, la plupart en Hollande, & toujours très-estimés.

## CONSTANTIN NETSCHER;

ÉLEVE DE SON PERE

#### GASPARD NETSCHER.

Es talens d'un Pere peuvent beaucoup con-L tribuer à l'avancement d'un fils qui cultive le même Art, scit par des leçons plus suivies, foit par la commodité que l'Eleve a en tout temps de consulter & de voir opérer son Maître.

Constantin Netscher, qui nâquit en 1670, n'a pu jouir entierement de tous ces avantages. Il perdit, à l'âge de quatorze ans, son pere Gaspard Netscher, qui n'avoit pu lui donner que quelques leçons; mais il laissa après lui des Tableaux, des études, & une réputation décidée, que le fils ne perdoit point de vue.

II

Il copia plusieurs beaux Portraits d'après ceux 1670. de son pere. Sa mere s'étoit formé le goût affez pour augmenter & fixer celui de son fils. Cette pratique constante d'après son pere & d'après la nature le forma si bien, que les Portraits qu'il fit alors le firent connoître. Il peignit les personnes de la premiere considération : il donnoit de la fraîcheur aux femmes qu'il peignoit : il possédoit l'heureux don de flatter. d'embellir & de rendre ressemblant : ils réussit si bien que le Baron Suasso sit peindre tous ses enfans dans un seul Tableau, au nombre de sept ou huit. Vander Doës y peignit un Chien. Ce Tableau avec les figures en pied fait encore le plus grand plaisir aux Artistes. Tous ses Portraits ne sont que de la grandeur de ceux de son pere.

Il fit aussi les Portraits des Familles de Wassenaer, de Duivenvoorden, & du Comte & de la Comtesse de Portlant. Ce dernier fit des efforts pour engager Net/cher de le suivre en Angle-

terre, mais sans succès.

Il fut admis dans la Société des Peintres à la Haye, le 8 Août 1699, & depuis Directeur de l'Ecole académique. Il avoit épousé Mile Hansbergen; mais il fut attaqué de la gravelle. Cette cruelle maladie l'empêcha fouvent de travailler : il en mourut en 1722, âgé de cinquante deux ans, laissant après lui sa veuve & plusieurs enfans.

Ce Peintre n'a pas atteint au mérite de son pere; il est cependant estimable dans plusieurs Ouvrages que nous avons de lui. Il a été trèsemployé, mais peu assidu, souvent malade & très-long à opérer: il n'a pas laissé une fortu-

Flamands, Allemands & Hollandois. ne aussi considérable que celle de son pere. Ses ' Portraits bien peints lui ont toujours donné un 1670. nom distingué parmi ses Confreres.



## N. VAN BERGEN.

L A mort enleva ce Peintre encore jeune ; ç'auroit peut-être été le plus habile de son siecle; on ne connoît point d'Artiste qui ait si bien composé l'Histoire, si bien peint & si bien dessiné avant l'âge de vingt ans.

Van Bergen, né à Breda, & mort dans la même Ville, composoit avec une grande maniere; on auroit dit que ses Ouvrages auroient été faits dans Rome même, par le rapport qu'ils avoient avec la marche des plus célebres Italiens. Nous ne connoissons rien de lui; c'est d'après les Artistes que nous parlons, qui citent de lui une sainte Famille, Tableau si bien composé, si bien peint dans la maniere de Rembrant qu'on ne peut distinguer l'un de l'autre, que par un meilleur goût de dessein qui domine dans celui du Peintre dont nous parlons.



CHARLES



## CHARLES BOSSCHART

## VOET





O ET nâquit à Zwolle en 1670 ; issue d'une famille ancienne & originaire d'Ipres, mais répandue dans les Provinces de la Hollande, & par - tout distinguée par les places, honorables qui lui étoient

confiées. Il apprit à dessiner de son frere, Bourguemestre de Zwolle, & homme d'esprit, dont l'amour singulier pour toutes les productions de la nature, & sur-tout pour les plantes, les sleurs, les insectes, lui avoit acquis une réputation trèsméritée; il en inspira le goût à notre jeune Pein-

tre ,

La Vie des Peinires, &c.

tre, qui le conserva : il avoit appris à dessiner, 1670. mais il avoit besoin d'un Maître pour se per fectionner. On lui donna un Peintre médiocre qui devoit l'exercer dans la pratique du mêlange & de l'emploi des couleurs; mais ce Maître avoit le défaut des petits esprits : il étoit jaloux des progrès de son Eleve, & il lui cachoit le peu qu'il auroit pu lui montrer. Cette mauvaise foi détermina le jeune Voet à se livrer à la nature, le meilleur des Maîtres, qui ne cache rien & qui se montre par-tout. Ses succès furent si rapides, qu'à l'âge de dix-neuf ans. ses Ouvrages lui procurerent l'amitié du Comte de Portlant, favori de Guillaume III. Ce Seigneur donna à notre Peintre une forte pension, il acheta tous ses Tableaux, & le mena avec lui tous les ans en Angleterre.

Notre jeune Artiste avoit, comme son frere; un jardin où il élevoit les plantes & les fleurs les plus distinguées. Guillaume III y prenoit lui-même tant de plaisir, qu'il fit venir des Indes tout ce qui étoit de plus rare en ce genre : les Seigneurs Anglois en firent autant, & c'est à cette époque qu'on pourroit fixer le goût que les Anglois ont eu depuis pour les curiofités

utiles.

Voet peignit alors douze grands Tableaux pour orner la Galerie du Comte son Mécene. Chaque Tableau représentoit exactement les plantes, les fleurs & les fruits qui se produisent dans chaque mois de l'année; les fonds étoient intéressans, parce qu'ils représentoient des vues aux environs du Château de Zorgvliet. Il fit d'autres Ouvrages pour les Châteaux de Dieren, de Loo.

160

\_\_ Loo . &c. La Reine Marie d'Angleterre lui offrit 1670. 1800 florins de pension & le titre de son Peintre. La mort de cette Princesse le priva de cet horneur.

> Le Roi Guillaume chargea Voet de lui dessiner à l'encre de la Chine tous les reptiles avec leurs métamorphoses. Cette exacte représentation lui acquit bien de la gloire, qui augmenta encore par la sçavante description qu'il en fit d'après les Naturalistes & qu'il éclaira de ses propres recherches. Sans la mort de ce Prince, arrivée en 1702, Voet auroit fait le voyage de Surinam, à l'exemple de Sebilla Mérian.

> Ce malheur fut suivi d'un autre, qui manqua de le perdre. Il épousa Mue vanden Berg, contre le gré de son Protecteur, qu'il sut forcé de quitter. Le fléau de la guerre, qui venoit de désoler la Hollande, avoit diminué le nombre des Amateurs, & notre Peintre, dont les Ouvrages renfermés dans les cabinets d'un ou deux Seigneurs, étoient peu connus, auroit éprouvé les rigueurs de la fortune, si le Comte, en lui rendant son amitié, n'y eût ajouté un emploi considérable à Dordrecht; cette place, quoique lucrative, lui laissa tout son temps pour peindre: il continua son curieux ouvrage des Insectes, avec des remarques qu'il augmenta beaucoup en 1735. Dans ce temps, la vue lui manqua entierement, ou du moins elle s'affoiblit au point qu'il ne put depuis ni dessiner ni peindre. C'étoit pour ce génie laborieux le plus affligeant de tous les maux : il ne put s'en consoler; enfin il mourut en 1745. Il étoit de la Société des Peintres de la Haye. On y voit encore son morceau de réception : c'est

Flamands . Allemands & Hollandois. 161 E'est un Oiseau étranger & des Plantes, peints

ávec la plus grande vérité.

On trouve de ce Maître plusieurs Tableaux à Dordrecht, chez son fils, Médecin, & chez M. vanden Berg. Ce sont des Oiseaux étrangers. des Plantes & des Fleurs. On peut les égaler en mérite à ceux d'Hondekoeter.

Jamais de son vivant il n'avoit voulu se défaire de son Ouvrage sur les Insectes. On le voit présentement à Rotterdam, chez M. Snel, qui en a fait l'acquisition après sa mort, ainsi que de bien d'autres Desseins lavés & peints à gouafse. La réputation de cet Artiste est très vantée par ses Compatriotes. Nous ne connoissons point ses Ouvrages.

## GUERARD RADEMAKER

E'LEVE DE VAN GOOR.

A DEMAKER nâquit en 1672, dans la -Ville d'Amsterdam. Il eut pour pere un Char- 1672. pentier, qui joignoit à sa profession la science & la pratique de l'Architecture, homme affez distingué dans cet Art pour l'enseigner publiquement, avec l'estime générale de Lairesse & des hommes les plus célebres. On ne sçait pourquoi le pere du jeune Rademaker le força d'avance d'apprendre son métier. Croyoit-il que la fortune d'un Charpentier est plus assurée que celle d'un Architecte, ou bien vouloit-il accoutumer de bonne heure son fils au travail? Persuadé que Tome IV.

16700

la mollesse dans laquelle on éleve les jeunes Ari tistes, les rend presque toujours incapables d'ap-

plication & d'affiduité.

Quoiqu'il en soit, son fils, par sa soumission aux volontés de son pere, mérita de lui la permission de dessiner, dans ses heures de loisir, des plans, des élévations d'Architecture, d'apprendre la Perspective qu'il montra bientôt lui-même. Le desir d'étudier l'Art de la Peinture augmenta à mesure qu'il acquit des connoissances nécessaires; mais ce ne sut que le hazard, qui est presque toujours le créateur des grands talens, qui le sit Peintre. Un bon Peintre de Portrait que l'on nomme van Goor, prenoit des leçons d'Architecture, & de Perspective chez le pere de Rademaker. La société fréquente de cet habile Peintre, entretint le goût que le jeune homme avoit pour son Art, & les nouveaux obstacles que lui opposa son pere, l'augmenterent au point qu'il quitta tout-à-coup la maison paternelle, & alla se réfugier chez van Goor. Une vocation aussi décidée ne doit annoncer rien de médiocre: les jours & les nuits furent employés à fon étude: on nous raconte des prodiges d'application & de persévérance. Il perdit une ressource en van Goor, qui mourut six mois après; il la retrouva en partie dans la Veuve qui peignoit assez bien pour aider aux progrès du jeune Eleve. Il avoit, par son travail opiniâtre atteint affez de talens pour mériter la confiance de l'Evêque de Sebasto, qui l'engagea à enseigner le Dessein à sa niece. Sa bonne conduite & ses soins pour cette jeune personne lui mériterent l'amitié de l'oncle, qui le mena

Flamands, Allemands & Hollandois. 162 avec lui à Rome, où ce Prélat fut contraint de se rendre. Rademaker y passa trois années à co- 1672. pier tout ce qui se présenta pour l'instruire. Il retourna seul à Amsterdam, parce que le Prélat. accusé d'être Janséniste, sut détenu à Rome.

Rademaker, arrivé à Amsterdam, fut trouver son Eleve la niece de l'Evêque, & de concert. ils firent tant, que les Etats d'Hollande & la Régence d'Amsterdam, en écrivant à Sa Sainteté, la solliciterent si vivement, que l'Evêque obtint son retour en Hollande. Rudemaker fut récompensé de sa reconnoissance envers son bienfaiteur, qui lui donna en mariage Mademoiselle Catherine Bloëmaert, sa niece. Ainsi cet Evêque dut sa liberté & son retour dans sa Patrie à la reconnoissance, à l'amour & à la Peinture.

Les grands Ouvrages furent offerts de tous côtés; des Plafonds & des Salons furent ornés de la main de notre Artiste: l'abondance de son génie & sa facilité à opérer, ont été les seuls moyens qui lui ont fait produire un si grand nombre d'Ouvrages, puisque la mort l'enleva en 1711, étant à peine âgé de trente-huit ans.

C'est un des bons Peintres de la Hollande. La façon de composer ses Ouvrages est d'un homme de génie qui avoit en vue de grands modeles: il étoit très-instruit, & ses productions l'indiquent; peu de Peintres ont possédé l'Architecture & la Perspective comme lui. On connoît, dans ce genre, la représentation de l'Eglise de Saint Pierre de Rome : Tableau bien peint & d'une grande exactitude; il appartient à M. Walraaven, Amateur; & un autre du même, c'est un sujet d'Histoire, orné d'Archi-

L 2 tecture,

tecture, de bas-reliefs & de figures de ronde-boff. 1672. qu'il introduisoit dans toutes ses compositions avec autant d'Art que de vérité.

Il peignit dans l'Hôtel-de-Ville d'Amsterdam une Allégorie sur la Régence de cette Ville. Le Plafond de la Sale bourgeoise est de lui & du Peintre Hoog7 aet. On nous indique encore plusieurs Ouvrages de ce Maître, la plûpart dans les Appartemens des principaux Habitans.

#### NORBERT

## VAN BLOEMEN.

N ORBERT VAN BLOEMEN nâquit à Anvers en 1672. Il est le frere de Francois & de Pierre van Bloemen, dont il est parlé dans le troisieme Volume de cet Ouvrage; il commença, comme ses freres, à étudier la Peinture dans sa Patrie: il étoit déjà habile, lorsqu'il se détermina à voir l'Italie pour se perfectionner. Les succès de ses deux freres, qui avoient de la réputation à Rome, lui firent précipiter son voyage pour cette Capitale. Les Ouvrages, qui lui furent demandés de toutes parts, ne purent l'arrêter.

Dès en arrivant à Rome, cette Bande académique, souvent si funeste aux jeunes Artistes. l'associa à ses sêtes, sous le nom de Céphale. On nous assure qu'il n'abusa point des plaisirs. Il s'occupa uniquement de ses études, comme s'il n'avoit d'autres secours que ce qu'il pouvoit

gagnes

Flamands: Allemands & Hollandois. gagner à peindre le Portrait & des Sujets pris dans la vie privée. Et d'ailleurs, plus occupé à 1672. étudier qu'à s'enrichir, il ne put y rester aussi long-temps qu'il l'auroit desiré. Il quitta ses confreres & l'Italie, & arriva à Anvers, où il ne manqua pas d'abord d'être employé. Mais accoutumé à vivre au milieu d'un nombre d'Artistes. il ne put soutenir la solitude d'Anvers, dont le commerce étoit presque anéanti. Il se détermina à passer en Hollande, & choisit Amsterdam où il est mort, sans avoir fait une grande fortune.

Les Portraits de van Bloemen ne sont pas sans mérite, & ses conversations galantes auroient eu plus de succès, si sa couleur avoit été plus vraie, moins éclatante & moins crue : c'est toujours un Artiste plein de mérite.

## SMITS.

N ne sçait rien de la vie de N. Smits; natif de Breda, mais on connoît bien ses Ouvrages en Hollande; c'est au Château d'Hons-Laarsdyck que l'on voit de ce Peintre plusieurs beaux Plafonds & de beaux Tableaux d'Histoire, qui sont rares & fort chers. Il étoit bon Coloriste, bon Dessinateur & plein de génie.

## ABRAHAM BREUGEL

1672.

Anvers l'an 1672. On le croit Fils & Eleve d' Ambroise Breugel, Directeur de l'Académie d'Anvers, en 1653 & 1670. Quoiqu'il en soit, Abrabam alla de bonne heure à Rome, où il se maria, & où ses Ouvrages surent fort recherchés, ainsi qu'à Naples. Ses Tableaux de Fleurs & de Fruits lui mériterent une grande réputation. La Bande académique le nomma Rhyn-Graef, ou Comte du Rhin.

Breugel est celui de nos Flamands qui s'est le plus enrichi à Rome; il n'avoit qu'une fille de son Mariage, & ce sut pour lui procurer une plus grande dot, qu'il perdit tout; il confia son bien à un Négociant, qui, bien loin de le saire valoir, prit la suite & le ruina.

Ce malheur lui en causa d'autres. Sa fille, qui étoit la plus belle personne de Rome, étant accordée, vit échouer son établissement; elle se retira dans un Couvent, où elle se fit Religieuse, après la mort de son pere, qui n'avoit pu survivre à son malheur: nous ne pouvons dire en quelle année.

Les Ouvrages de ce bon Artiste sont du premier mérite : les fruits & les sleurs y sont reprétentés avec une très-grande vérité, une couleur chaude & exacte, une touche large qui

marque

Flamands, Allemands & Hollandois. 167 marque la plus grande facilité, & le caractere d'un Peintre qui a bien vu & bien réfléchi.

1672.

On voit à Gand, chez M. Hamerlinck, un fort beau Tableau de ce Maître. Ce font des Fleurs d'une grande vérité & de la plus belle façon de faire.





# NICOLAS VERKOLIE

JEAN VERKOLIE.





EAN VERK OLI E ayant apperçu dans son fils Nicolas Verkolie, né à Delst en 1673, une inclination marquée pour la Peinture, ne manqua pas de l'aider par ses conseils, & encore plus par ses

exemples dans l'étude & l'imitation de la nature: mais ce pere étant mort trop tôt pour un fils si digne de lui; ce fils âgé de vingt ans, & devenu

La Fie des Peintres . Oc.

Revenu déjà affez habile dans son Art, suppléa, par son travail & son application, à la perte 1673. qu'il venoit de faire. Quelques Portraits le firent bientôt connoître des personnes de distinction; encouragé par les premiers succès, il redoubla ses efforts, & il essaya ses talens sur des sujets plus dignes d'un homme de génie.

Des Tableaux d'Histoire l'occuperent entierement : on vit sortir de sa main un sujet bien composé, c'est Bethsabée au bain; ensuite celui de Moyse trouvé sur le Nil: Saint Pierre qui renie notre Seigneur. Ces Tableaux furent enlevés par les Amateurs: on le chargea de grands Ouvrages pour orner des sales, & des places très-vastes, il réussit toujours au gré des Connoisseurs. Ceux qui sont généralement loués dans cegenre sont à Amsterdam, chez M. Ziedervelt : une sale entiere est entourée de Tableaux de Verkolie. Les sujets sont tirés du Pastor Fido : on en trouve de semblables dans la Maison de campagne de M. Mollern, qui ont fait le plus grand honneur à cet Artiste.

Jamais il ne fut un instant oisif: la passion qu'il avoit pour s'instruire ne lui fit rien négliger : il n'étoit jamais sans livres; on nous affure qu'il ne faisoit ses repas qu'en lisant. Il avoit le talent supérieur de dessiner à l'encre de la Chine mieux que personne de son temps; aussi voit-on vendre les Desseins à grand prix & ils sont fort rares. Il fut choisi pour dessiner les personnes illustres qui avoient honoré de leur estime la célebre Koerten Blok. Tous ces Portraits, qu'il faisoit dans ses momens de loisir, sont admirables. Il y a ajouté le sien, qui a mérité que deux

Poëtes

170 Poetes Hollandois, Feitama & Bogaert, l'ayent 1673. honoré de leurs beaux vers.

> Nous n'omettrons pas d'indiquer ses Gravures en maniere noire, assez connues par les Amateurs: il auroit surpassé tous ceux qui ont exercé cet Art, s'il n'avoit pas eu d'autres occupations. Ses talens & son esprit le firent regretter à sa mort, qui arriva le 21 Janvier 1746,

âgé près de soixante-treize ans.

Le mérite de ses Ouvrages consiste dans un dessein correct, une bonne couleur & une belle fonte dans ses petits Tableaux; sa touche est ferme, quoique mouelleuse : les sujets de nuit, qu'il a bien représentés, sont très-recherchés & très-piquans, les plus beaux Cabinets en sont ornés, & ses Portraits décorent les maisons des personnes de distinction. Ses Ouvrages rares en France, le sont moins en Hollande.

On voit à la Haye, chez M. Lormier, une belle composition, c'est Cléopatre qui préside à un festin. Et chez M. Leendert de Neusville, à Amsterdam, les trois Tableaux déjà cités, Moyse trouvé sur le Nil, Saint Pierre qui renie notre Seigneur, & Bethsabée au bain. Et à Rouen. chez M. Marye, Secrétaire du Roi, une jolie Couturiere, qu'un homme courtise de près : ils sont éclairés à la bougie : ce Tableau est bien pensé pour les expressions; le dessein & l'harmonie y sont supérieurement rendus.

## GUERARD WIGMANA:

W IGMANA nâquit le 27 Septembre 1673, à Workum, dans la Frise. Aussi-tôt qu'il 1673. se vit en état de voyager, il alla en Italie: Raphael, Jules Fomain & le Titien furent ses modeles. Il copia & dessina d'après leurs Ou-

vrages pendant quelques temps.

De retour en Hollande, il se mit à composer & à peindre; tous les sujets sont la plûpart pris dans l'Histoire Romaine ou dans la Fable; on ne peut être plus laborieux que ne le fut Wigmana; malgré le fini de ses Ouvrages, il employa ii bien son temps, qu'il en produisit plus qu'il n'en put vendre ; il avoit le défaut de les louer lui - même avec si peu de ménagement qu'il en rebuta les Amateurs. Il eut la folie de demander trois mille florins d'inollande pour ée Tableau où il avoit représenté Alexandre au lit de la mort. Ce Tableau, qui avoit du mérite & d'excellentes parties, avoit été mis à si grand prix qu'il lui resta. Ce sut M. Lormier, à la Haye, qui l'acheta après la mort du Peintre. Il peignit l'adieu d'Hector & quelques sujets pris dans la vie privée; le prix qu'il y mettoit en dégoûta tout le monde. Il partit pour Londres, pour voir si l'Angleterre ne lui seroit pas plus favorable : on nous assure qu'il n'y réussit pas mieux. Il retourna à Amsterdam, où il a fini ses jours le 27 Mai 1741. Il ne laissa qu'un fils, qui eut une conduite si peu réglée, que

- ;

que la misere le contraignit de passer aux In-

Wigmana méritoit un autre fort; ses Tableaux d'un beau sini sont la plûpart bien composés. Il s'égaloit à Raphaël, c'étoit sa folie; & c'est à propos de cela qu'il est connu sous le nom de Raphael le Frison; car à la vue de ses Tableaux on ne soupçonneroit pas même qu'il ait vu les Ouvrages de ce Maître. Je ne jugerai pas sur un seul Tableau, que j'ai vu de lui, du mérite des autres. En voici quelques uns dans les Cabinets d'Hollande.

On voit à la Haye, chez M. van Heteren; le Génie du Dessein, représenté par une jeune Femme assisée. Chez M. Nicolas van Bremen, la Déesse Cérès.

Et à Rotterdam, chez M. Léers; Joseph & la Femme de Putiphar.

## JACQUES DE BAAN

ÉLEVE DE SON PERE

### 7 E A N D E B A A N.

JACQUES DE BAAN, né à la Haye en 1673, étoit Fils & Eleve de Jean de Baan, dont nous avons parlé tom. 2, pag. 471. Guidé par fon pere, doublement encouragé par ses exemples & par ses succès, on le vit à l'âge de dix-huit ans peindre un Portrait qui sut égalé à ceux des bons Maîtres. Ce jeune Artiste, qui visois

Flamands, Allemands & Hollandois: 173 visoit à la gloire, & en même-temps à la fortune, comprit bien qu'il ne seroit pas suffisamment 1673. employé dans le lieu où demeuroit son pere. Ayant obtenu de lui la permission de voyager, à peine âgé de vingt ans, il passa en Angleterre à la suite du Roi Guillaume III, où la célébrité de fon pere lui fervit beaucoup. Quelques Portraits de sa main fixerent, en sa faveur, tous les Grands de la Cour, li les peignit si bien, que le Duc de Clochester lui fit faire son Portrait en pied, qui fut aussi loué & admiré. La fortune étoit si favorable à notre de Baan, qu'on fit ce que l'on put pour l'arrêter à Londres; mais les plus belles espérances de fortune ne purent le détourner d'aller voir Rome. Il quitta tout. passa par la France & ne s'arrêta qu'à Florence, où le Grand-Duc, plein d'estime pour son nom, le recut honorablement, lui fit voir sa belle Collection, & lui montra le Portrait de son pere, fait par lui-même, ainsi que celui de Guillaume Doudyns Ce Prince redoubla son estime pour le fils, après avoir vu quelques Portraits qu'il eut occasion de peindre; mais il sut encore plus surpris lorsqu'il le vit travailler aux Ouvrages à fraisque avec une facilité qui supposoit beaucoup d'usage, quoiqu'il n'en eût

Le Grand-Duc voulut fixer de Baan à son service par des pensions considérables : rien ne put le tenter. Il arriva à Rome plein de son projet, qui étoit l'étude, & il s'y livra affiduement; il ne put échapper à la Bande académique, qui le nomma le Gladiateur, à cause de la force & de son adresse. Tranquille a lors,

La Vie des Peintres

il composa des Tableaux d'Histoire & des sujets 1673. galans pris dans la vie privée & quelques Portraits. Ses Ouvrages furent recherchés, ses études en augmenterent le mérite & le prix : mais s'il étoit assidu à observer les Antiques & les Ouvrages modernes, il ne manquoit pas une fête bachique; il étoit si exact à se trouver aux festins de la Bande académique, que, malgré le prix de ses Ouvrages, qui étoient aussi-tôt vendus qu'ils étoient faits, il étoit toujours sans argent. Il eut le chagrin de voir partir Matthien Tervvesten, sans pouvoir retourner avec lui : mais l'année suivante un Prince d'Allemagne le ramena à Vienne. Ainfi échappé aux habitudes dangereuses de ses Confreres, qui étoient plus liés par l'amour du plaisir que par celui de leur Art, il retrouva dans Vienne la réputation de Rome, & le nom de son pere: heureux préjugé qui lui avoit si bien servi ailleurs, & qui se fortifia de plus en plus aussitôt que l'on eut vu de ses bons Portraits. Mais à peine commençoit-il à jouir de sa gloire, qu'une maladie violente l'enleva en peu de jours. Il mourut au mois d'Avril 1700, âgé seulement de vingt-sept ans. Cet Artiste approche de son pere dans le Portrait; mais il l'auroit bien surpassé dans toutes les autres parties de l'Art, puisqu'il avoit mérité dans Rome même le nom de Peintre habile, s'il n'y eût pris le goût des plaisirs, qui détruisirent sa santé à la sleur de sa ieunesse.

#### MARC

## VAN DUVENEDE;

E'LEVE DE CARLE MARATTI.

UVENEDE nâquit à Bruges vers l'an 1674. Il paroît qu'il a quitté fort jeune fa Patrie pour voir l'Italie. Il demeura deux ans à Naples; mais où il profita le plus, c'est dans les quatre années qu'il a passées dans l'Ecole de Maraiti, qu'il ne quitta que lorsque ses Ouvrages lui obtinrent le nom d'un Maître habile. Il revint dans son Pays, où il éprouva combien il avoit employé son temps à mériter la célébrité. Quelques Ouvrages placés dans les Eglises de Bruges luien firent donner d'autres plus considérables; mais un Mariage qu'il contracta bien-tôt, ôta aux Amateurs le plaisir de voir sortir de sa main autant de Tableaux qu'ils en desiroient. Le profit considérable que sa femme faisoit dans un grand commerce de Dentelles, seconda sa paresse, & n'ayant point d'enfans, il ne sit presque plus rien. Sa vie molle & oisive sut punie d'une cruelle goutte, dont ayant été long temps perclus, il mourut en 1729, ayant à peine cinquante-cinq ans.

Les Ouvrages de ce Peintre sont entierement dans la maniere de son Maître : un bon goût de dessein, une maniere large, facile & pleine de force; on ne distingue que trop ceux qu'il

3 La Vie des Peintres

a faits à son retour de ceux du temps de sa pai

resse. En voici quelques uns connus.

On voit, à Bruges, le Martyre de Saint Laurent, dans la Chapelle de Saint Christophe: une autre belle composition dans l'Eglise des Clairisses; & chez seu M. Voormachtigh, quatre Tableaux: un Salomon faisant brûler de l'encens en l'honneur des saux Dieux; les quatre Elémens; Samson & Dalila; & Jahel qui tue Sifara.

#### JEAN-BAPTISTE

## BREUGEL

JEAN-BAPTISTE BREUGEL est frere d'A-braham Breugel, dont nous venons de parler, tous deux habiles; l'aîné est cependant plus estimé. Jean-Baptiste su nommé, par la Bande académique, Méicagre; il a tousours demeuré à Rome, où il est mort, regretté pour ses talens & ses mœurs. Nous sommes fâchés de ne sçavoir rien de plus sur sa vie ni sur ses Ouvrages.

#### ABRAHAM

## RADEMAKER

ADEMAKER nâquit à Amsterdam en 1675. C'est encore un homme rare, qui devint habile sans maître. Son Pere étoit Vitrier,

Flamands, Allemands & Hollandois 177
trier, & néanmoins il lui accorda la permission d'étudier: il passa les nuits à dessiner & 1675.
à copier d'abord à l'encre de la Chine. Il essaya de peindre à gouasse, & il peignit avec la même force & la même liberté que s'il avoit peint à l'huile. Arrivé à ce point, il cut recours aux meilleurs Auteurs qui ont écrit sur l'Architecture & sur la Perspective. Tous ses Contemporains l'admirerent & vanterent son mérite.

Il surprit également par ses Tableaux à l'huile. Toujours, sans être guidé, il devina tout; on lui vit saire en petit de jolis Paysages avec des débris d'Architecture, des sigures & des animaux bien groupés & bien dessinés. Il se chargea d'orner un Salon de grands Tableaux: il composoit en Maître; la nature y étoit bien représentée, mais avec choix & avec art. Sa couleur excellente & vigoureuse répare un peu la sécheresse de ses grands Ouvrages: l'habitude de travailler en petit lui avoit donné ce désaut.

Etant allé demeurer à Harlem en 1730; il fut admis, deux ans après, dans la Société des Peintres; il fut la malheureuse victime des faux bruits répandus parmi le peuple, que l'on alloit détruire les Protestans. Il étoit, à son ordinaire, le jour de la Saint Jean, occupé à dessiner dans les Campagnes, lorsqu'il se trouva assailli par une troupe de Paysans, qui croyoient qu'il entreprenoit quelque chose contre leur Religion. Il auroit été assommé, s'il n'eût échappé, par sa suite, à leur sureur. La frayeur glaça ses sens, il languit jusqu'au 22 de Janvier suivant qu'il mourut en 1735, à l'âge de soixante ans. Cet Artiste étoit lettré, avoit de la dou-

ceur dans le caractère : on nous assure que per-1675. sonne ne parloit mieux de notre Art.

#### BALTHAZAR

# VANDEN BOSCH,

E'LEVE DE THOMAS.

V ANDEN BOSCH nâquit à Anvers vers l'an 1675. Son pere, Tonnelier de profession, s'apperçut bien-tôt que son fils ne vouloit point de son métier : il lui chercha un Maître appellé Thomas, qui représentoit assez bien des Appartemens avec des figures, comme ceux de Teniers. Il rendoit aussi ses fonds intéressans, en les enrichissant de curiosités, de tableaux, de bustes, de vases, &c. comme les Cabinets des Curieux. Ces sortes de sujets surent assez recherchés. Vanden Bosch étudia la même maniere, il y réuffit; mais les Curieux connoisseurs lui conseillerent de donner plus de noblesse à ses Ouvrages: on trouvoit ridicule que des Appartemens riches ne fussent occupés que par le bas peuple; défaut de jugement qui faisoit tort à la vente de ses Ouvrages. Vanden Bosch profita de ces avis. Son pinceau acquit plus de noblesse ; des figures agréables intéressent toujours plus que celles qui rappellent des idées de misere & de grossiéreté. Le seul Teniers les a rendues féduisantes par la touche spirituelle & la variété, mais il ne les déplaçoit point';

Flamands, Allemands & Hollandois. 179 point; ses Paysans sont dans les campagnes, ou dans leurs chaumieres, on ne les trouve point dans des Palais, ni dans des Galeries.

1675.

Vanden Bosch vit acheter cher ses Tableaux. Il fit aussi des Portraits qui réussirent. Un certain M. Wannemaker l'engagea à ne travailler que pour lui seul : l'Artiste se crut trop heureux, mais il reconnut bien-tôt que l'autre gagnoit le double fur ses Ouvrages; le hazard le tira de cette espece de tyrannie. Le Duc de Marlborough, pour lors à Anvers, enchanté des productions de vanden Bosch, lui fit faire son Portrait à cheval. Van Bloemen avoit peint le cheval; ce Tableau eut tout le succès desiré; enfin on vit ses Tableaux monter à un prix qui tenoit de la folie, on les payoit plus cher que ceux de Teniers, d'Ostade, &c. Quelques-uns de ce Maître ont un vrai mérite, bien composés, quelquesois bien dessinés; sans une extrême finesse, on y trouve d'assez bonnes formes, & toujours une couleur agréable. Ses sujets sont bien pensés: ce sont presque toujours des Peintres ou des Sculpteurs dans leurs atteliers, entourés de Bustes de marbre, de bronze, de plâtre ou de terre cuite : il les a variés de différentes façons : son pinceau paroît facile & précieux, il a une touche d'esprit : ses figures sont galantes & habillées suivant la mode. ses étoffes sont aussi fort bien imitées; avec tout cela ce ne sont que des Tableaux à mettre dans la deuxieme classe des Maîtres dont nous avons parlé, & nous nous garderons bien de les estimer autant que ses Compatriotes les estimerent de fon temps.

Ce Peintre profita de sa vogue, il amassa du bien:

\_\_\_ bien : mais tomba dans la crapule & l'ivrogne-1675. rie, qui lui abregerent ses jours, il mourut des fuites de ses excès en 1715. Il étoit pour lors Directeur de l'Académie.

> Ouelques Tableaux de ce Maître, bien choisis font conservés dans les beaux Cabinets. Je n'en ai vu qu'un seul en France dans celui de feu M. le Comte de Vence : c'est un Sculpteur qui

corrige ses Eleves.

On voit dans le Cabinet de M. Lucas Schamps; à Gand, deux Tableaux de vanden Bosch, de fon plus beau & de fon plus fini : l'un représente le Cabinet d'un Peintre très-orné de Tableaux & de Figures de ronde-bosse; le Peintre. assis devant son chevalet, travaille: un Eleve montre un l'Tableau de fleurs à un jeune Seigneur qui accompagne une jolie Personne un petit Domestique negre lui porte la queue. L'autre est l'Attelier d'un Sculpteur qui travaille à perfectionner une figure de marbre : de jeunes Eleves dessinent d'après des rondes-bosses. Nous ne citerons qu'un seul Tableau de lui dans la Ville d'Anvers, & nous le croyons le plus capital & le plus beau qui soit sorti de sa main: il est placé dans la Sale de la Confrérie de l'Arbalêtre (appellée les Jeunes, ) on y voit représenté en pied tous les Chefs de cette Compagnie d'après nature ; l'Architecture est par Verstraëten. Le Ciel & le reste du fond, est par Huysmans de Malines; ces sortes de Tableaux se faisoient pour les Confréries : ceux qui s'y trouvoient peints payoient l'Artiste. Dans le Tableau dont nous avons parlé, le Bourguemestre Delcampo, pour lors le Chef, n'ayans

Flamands, Allemands & Hollandois: 281' pas assez récompensé vanden Bosch, celui-ci, pour se venger, représente ce Magistrat le pou- 1675. ce fermé dans la main. On y voit encore ce Tableau, qui fera toujours honneur à celui qui en est l'Auteur, & assez peu à l'avarice de M. le Bourguemestre.

## ANSELME WEELING.

W EELING nâquit à Bois-le-Duc le 27 Novembre 1675. Son pere, Officier au service des Etats - Généraux, ne le contraignit point de prendre le parti des armes : son inclination pour la Peinture lui procura un Maître. Ce fut un certain Delang Peintre médiocre, de Portrait, qu'il furpassa bien-tôt. Nous avons remarqué dans cette Histoire, que beaucoup de bons Artistes n'ont eu pour Maîtres que de mauvais Peintres; ils tenoient tout de leurs dispositions & de leur persévérance à suivre la nature. L'eeling sut encore la victime de la jalousie & de l'ignorance de son Maître: il falloit être né comme lui pour notre Art pour ne pas l'abandonner: il quitta ce méchant homme, & fut à Middelbourg, où le hazard le fit connoître d'un Amateur, Marchand de Tableaux, que l'on soupçonne être facob Bart. Il montra au jeune homme les Ouvrages des grands Artifes. Weeling, qui n'avoit jamais vu que les siens, enslé peut - être de sa supériorité sur Delang, rentra en lui - même, & fut honteux de s'être laissé tromper par l'amour - propre. Il s'abandonna au dé-M & sespoir ,

sespoir, quitta la Peinture & s'en rôla pour pas-1675. ser aux Indes. Son dessein sut découvert au moment qu'il alloit se perdre. Ce même Bart, auquel nous avons l'obligation des Ouvrages que Weeling nous a laissés, arrêta le jeune Artiste, le consola, & l'assura dès-lors de la réputation dont il a joui. Il passa deux ans chez lui à copier les beaux Tableaux, dont il avoit grand nombre, & se fortifia tellement, qu'alors il en composa dans la maniere de Schalcken & de vander Werf. que les Amateurs enleverent & payerent cher. Il gagna ainsi beaucoup de bien & l'amitié des principaux du Pays: il ne put conserver ni l'un ni l'autre, il se livra à une débauche crapuleuse qui lui enleva son argent & ses amis. Il sut infensible à cette perte affligeante, & ne put résister à sa honteuse passion. Combien de malheureux Artistes consument la moitié de leur vie dans des travaux pénibles pour acquérir des honneurs & des biens; à peine les ont-ils obtenus qu'ils vont les ensevelir pour jamais dans des débauches suivies de l'opprobre & de la mi-

> Weeling retourna à Bois-le-Duc, mit le comble à ses égaremens, en épousant, dans sa vieillesse, une jeune personne qui le réduisit à l'indigence, dont les Ouvrages, de plus en plus médiocres, ne purent le tirer. Il est mort le 29 No-

vembre 1749.

Les Tableaux de ce Maître sont d'une bonne couleur & d'un assez bon goût de dessein. Il entendoit bien les effets de la lumiere, aussi voyons-nous bien des Tableaux de sa main, qui représentent des sujets éclairés à la bougie. On estime

# FRANÇOIS STAMPART,

E'LEVE DE TYSSENS.

RANÇOIS STAMPART nâquit à Anvers le 12 Juin 1675 : on assure que Tyssens avoit été son Maître : l'envie de gagner, jointe à quelques succès, le porta à peindre le Portrait. Il prit d'abord pour modele van Dyck & de Vos; mais tout ce qu'il fit depuis fut peint d'après nature. Etant fort jeune, il fut appellé à Vienne ; l'Empereur Léopold , Charles VI & Sa Majesté régnante, l'ont successivement honoré du titre de Peintre du Cabinet. Nous scavons très-peu de particularités de sa vie : nous ne doutons pas des talens d'un homme qui a rempli une place si distinguée dans une Cour où les bons Artistes sont en grand nombre. On dit qu'il avoit imaginé une maniere expéditive, lorsqu'il peignoit des personnes de considération, qui n'avoient ni le temps, ni la patience d'attendre ; il dessinoit leur tête aux crayons noir, blanc & rouge: d'après ce dessein, il peignoit & il ne se servoit plus de la nature que, pour finir. Stampart mourut à Vienne, le 3 Avril 1750, chez les Peres Minorites où il s'étoit retiré.

Nous ne connoissons pas les Portraits de ce Maître, mais ils sont très vantés par les Artistes

MA

La Vie des Peintres

1675.

& les Amateurs. Un Auteur respectable assure que Stampart, avant d'ébaucher une tête, donnoit une couche de couleur de chair à la place même où il la posoit.

## DANHAVER,

#### E'LEVE DE BOMBELLI

Ous regrettons encore de ne pouvoir rien rapporter sur la vie de lanhaver, originaire de Souabe, ou de quelque cercle voisin. Ce génie facile cultivoit plusieurs talens, entre lesquels on compte celui d'Horloger qu'il exerça d'après son pere : la Peinture l'enseva à ces différens essais, & le captiva tellement, qu'il quitta même parens & patrie, & choisit l'Italie pour y apprendre la Peinture & la Musique. Bombelli son Maître le regarda comme son Eleve dans fes Ouvrages à l'huile & en mignature. Son départ d'Italie & ses voyages dans d'autres Cours nous sont inconnus. Enfin il s'établit à Pétersbourg, où ses talens pour le Portrait lui ont acquis beaucoup de gloire. Nous apprenons qu'il y est mort vers l'an 1733; c'est tout ce que nous avens découvert de certain.

THIERRY

#### THIERRY

## (Dirok) VALKENBURG,

E'LEVE DE JEAN WEENINX.

TALKENBURG nâquit à Amsterdam le 17 Février 1675. Son avidité pour apprendre dès son enfance, le rendit, à neuf ans, supérieur à ceux de son âge pour l'Arithmétique & l'Ecriture; mais le dessein eut pour lui bien d'autres attraits, tout ce qu'il vit fut dessiné, & cette habitude de tout copier lui donna la plus grande facilité. Son pere, qui aimoit les Arts par goût, plaça son fils chez un nommé Kuilenberg; il y resta dix huit mois. Tout jeune qu'il étoit, il voyoit déjà trop combien ce Maître étoit médiocre & peu propre à l'avancer, son pere s'en apperçut aussi, & de crainte de dégoûter le jeune Eleve, il lui donna d'autres Maîtres, Melchior, Musscher, le Bourguemestre Vollenbou.n, & enfin fean Weininx: deux années de leçon de ce dernier, employées à copier ses Ouvrages & à imiter la nature, le rendirent capable de travailler fenl.

Il parcourut le pays de Gueldre & d'Overyffel, où ses Portraits réussirent aussi bien que ses compositions de Gibier mort & vivant: mais cet Artiste étoit déjà trop habile pour se contenter de ce premier succès, il vouloit parvenir à ce haut dégré de mérite & de gloire que le seul séjour de Rome pouvoit lui procurer.



1675

En 1696, il entreprit ce voyage par l'Allemagne: Nimegue, Francfort, Nuremberg sont les Villes où il travailla. Augsbourg sut celle où il rencontra un Amateur distingué, le Baron de Knobel, depuis Evêque d'Eystadt. Ce Seigneur aima tellement les Ouvrages de notre Artiste, qu'il le logea dans son Hôtel, lui donna sa table & paya généreusement tout ce qu'il sit pour lui.

Le Prince Louis de Bade, de retour à Augsbourg, frapé du beau Portrait du Baron de Knobel, & des Tableaux où Valkenburg avoit repréfenté toutes fortes de Gibier mort & vivant, offrit au Peintre 2000 Daelaers, sa table, &c.

Le Prince ne put obtenir que quelques Tableaux : six mois de séjour dans ugsbourg furent le terme que le Peintre s'étoit prescrit; il continua sa route. Arrivé à Vienne, il y étoit déjà connu. Le Baron de Knobel avoit écrit en sa faveur. Valkenburg fut étonné de voir arriver chez lui un Officier de la part du Prince Adam de Lichtenstein, pour lui demander à voir de ses Ouvrages; il n'avoit que le seul Tableau auquel il travailloit : il l'envoya encore frais. Le Prince en fut enchanté, & de crainte de manquer le Tableau, il le garda, & le paya cent cinquante ducats. L'Auteur reçut ordre d'en faire trois autres dans le même goût. Il fut logé chez le Prince, admis à sa table avec les plus grands égards. Valkenburg ne put fuir son malheur. Comblé de gloire & de biens, l'envie de retourner chez lui, lui fit refuser les propositions les plus honorables; & Rome qui avoit été le premier objet de scs voyages, & dont le séjour lui avoit paru si nécessaire à la perfection du goût & des talens;

Flamands, Allemands & Hollandois. 187 talens, ne sut pour lui qu'une Ville désagréable, 1675.

Résolu de partir, il prit congé du Prince enrichi de ses Ouvrages, & de présens qu'il avoit reçus; il vint à Amsterdam, où la fortune & la gloire sembloient l'attendre. Sa réputation l'avoit déjà annoncé à la Cour de Guil-Laume III, Roi d'Angleterre. Ce Prince donna orde à Desmarets, Contrôleur des Batimens, de lui faire venir ce bon Artiste au Château de Loo. Valkenburg finit promptement un Tableau qu'il avoit commencé, lequel fut reçu, comme lui, avec plaisir: le Roi lui sit payer cent ducats, auxquels il ajouta encore un présent; quelque temps après, Sa Majesté le fit appeller de nouveau pour exécuter des Tableaux qu'il avoit projettés: c'étoit pour lui peindre des Oiseaux étrangers & rares. Le Roi étoit si occupé, qu'il ne put s'entretenir avec le Peintre, & il lui fit dire, qu'étant obligé de passer en Angleverre, il lui feroit part de sa volonté, lorsqu'il seroit de retour; mais la mort enleva aux Artistes ce Prince plein de goût qui étoit leur Mécene : premier malheur pour Valkenburg.

Le Baron de Schmettau, Envoyé du Roi de Prusse, lui offrit, au nom de son Maître, mille Rix da eiders de pension pour demeurer à Berlin. en qualité de Peintre de la Cour : il refusa le Roi par attachement à sa Patrie, & il eut encore le malheur d'épouser une semme que l'on nous peint des plus noires couleurs. C'étoit pour elle qu'il avoit réfisté à toutes les propositions honorables qu'on lui avoit faites, & ce fut elle qui lui causa mille chagrins: il n'eut de repos ni

10ur

jour ni nuit. Enfin, au désespoir, il eut la triste 1675. consolation de trouver chez un de ses amis un azile impénétrable à cette furie. Il s'embarqua pour Surynam; mais après y avoir demeuré deux ans, il devint perclus de ses membres, & son corps réduit à une telle maigreur, que l'on craignoit pour ses jours. Il se détermina à repasser en Europe, où il se rétablit assez bien pour reprendre la palette : mais, à en juger par ses derniers Ouvrages, ses chagrins & sa maladie avoient beaucoup affoibli ses talens; il fit encore quelques Tableaux de Gibier mort, mais il s'attacha plus à peindre le Portrait, qu'il sçut faire ressembler & colorier avec vérité & beaucoup de force; le genre de son Maître a fait sa réputation, & c'est à ce titre qu'il occupe ici une place. Il fut surpris la nuit du 22 au 23 Janvier 1721, d'une attaque d'apoplexie, qui l'enleva le 2 Février suivant, encore jeune, & épuisé des chagrins domestiques. Il est encore un exemple souvent répété dans cet Ouvrage, de ces Artistes présomptueux, qui, loin de profiter des occasions que la fortune leur offre, semblent les dédaigner, & veulent commander aux évenemens, au-lieu de s'y foumettre. Les Ouvrages de ce Peintre méritent l'estime que les Amateurs y ont attaché, en les achetant un prix considérable. On voyoit de lui deux Tableaux, après sa mort, à Amsterdam, dont le prix étoit sixé à mille florins.

Dans la Vente de l'Amateur van. Vliet, on vendit un Lievre mort cent soixante-six slorins; des Oiseaux morts, & quelques attributs de la Chasse, cent soixante douze florins; un Chat qui tient un Coq sous ses pattes, & quelques Fruits, deux

cens

Flamands & Allemands & Hollandois. 189 cens florins. Ces prix font augmentés & ne di-minueront point, tant que le mérite aura fa valeur.

La plûpart des Ouvrages de ce Peintre sont dans les Cabinets d'Hollande, d'Allemagne, &c.

On voit chez M. Lubbeling, à Amsterdam un Tableau bien composé, représentant des Perdreaux morts & les ustensiles de la Chasse.

## GASPARD BOONENS

ÉLEVE D'ARNOLD

#### BOONEN SON FRERE:

ASPARD BOONEN, né à Dordrecht le 7 Septembre 1677, est le Frere & l'Eleve 1677. d'Arnold Boonen, cité dans cet Ouvrage. Il marcha à grands pas sur les traces de son frere; il peignoit, comme lui, le Portrait, avec moins de mérite, mais toujours en Maître; le talent de faire bien ressembler, de disposer agréablement & d'orner bien ses fonds avec une couleur vraie, lui procura beaucoup de Portraits à Rotterdam & dans sa Ville natale, où il est mort le 20 Octobre 1729, à l'âge de cinquante-sept ans.

CHARLES

## CHARLES BREYDEL,

E'LEVE DU VIEUX RYSBRACK.

1677.

HARLES BREYDEL, \* surnommé le Chevalier, nâquit à Anvers en 1677. Son premier Maître étoit le vieux Rysbrack, Paysagiste. Trois années d'étude dans cette Ecole suffirent à ses Ouvrages, à son entretien & à sa subsistance. Son projet étoit d'aller en Italie; il s'arrêta à Francfort, où ses Ouvrages plurent beaucoup: il alla ensuite à Nuremberg, où il sut également bien reçu, mais toujours dans l'intention d'aller à Rome. Au moment de son départ, il apprit que son frere François Breydel étoit à la Cour de Hesse - Cassel : l'envie de le voir l'y conduisit. Ils y travaillerent ensemble pour la Cour & pour les Curieux d'Allemagne. Après deux années de séjour, Charles Breydel y laissa fon frere, & fut à Amsterdam; toujours occupé du genre qu'il avoit en vue, il y trouva l'occasion de se former. Jacques Devos, marchand de Tableaux, lui fit copier beaucoup de vues du Rhin, par le Peintre Jean Gryffier. Ce fut

<sup>\*</sup> Issu de la famille des Breydel, Bouchers à Bruges, qui passent pour être d'une ancienne Noblesse: ils furent annoblis, il y a quelques siecles, par un Empereur, auquel ils rendirent des services marqués. Ils exercent le même metier, sans déroger, portent l'épée & ont droit de Chasse sur toutes sortes de Gibier; c'est pour cela qu'on le nomme le Chevalier, d'autant plus qu'il étois aussi très-magnissquement habillé, C'étoit une de ses solies.

Flamands, Allemands & Hollandois: 191 pour Breydel un moyen sûr de devenir habile; & effectivement, dès-lors il acquit de la couleur, de la finesse & une facilité de produire, même singuliere. Ce Peintre examina les vues d'après lesquelles les Tableaux avoient été copiés; il en sit d'autres, & cela lui réussit, ensorte que nous regardons la maison de Devos comme sa principale Ecole.

Breydel voulut revoir Anvers, ayant peutêtre encore le projet d'aller en Italie: son mariage l'en empêcha, il épousa Mlle Anne Bullens: mais, toujours inconstant, il laissa sa femme avec cinq ensans pour aller travailler dans d'autres Villes, sans jamais parler de sa famille & peut-

être même sans y penser.

En 1724, il arriva à Bruxelles, où il visita van Helmont, Peintre d'Histoire & de Portrait. Celui-ci recut Breydel dans sa maison, lui sit peindre quelques jolis Tableaux, qui lui ont procuré beaucoup d'Ouvrages. Les Amateurs augmenterent de jour en jour : mais Breydel n'en amassa pas une plus grande fortune; ami de tous les plaisirs, trop répandu dans le monde, trop occupé de sa figure, trop magnifique dans ses habillemens, il avoit & le faste & l'air d'un grand Seigneur. Un Curieux lui fit porter deux Tableaux pour les retoucher, ou pour y faire quelque changement. Breydel les ayant finis, dit le même jour à van Helmont: Voilà un Ouvrage qui doit me rapporter près de quatre louis, c'est une bonne affaire, je veux vous payer la collation. Ils sortirent ensemble, sans fermer le cabinet, dans lequel monta un petit enfant de la maison, qui prit une brosse qu'il trempa dans le pincelier, ensuite dans du blane,

1677.

192 La Vie des Peintres

blanc, & qui barbouilla les deux Tableaux en 1677. tierement. Kerckhove, un des Eleves de van Helmone, s'en appercut le premier, il courut en avertir son Maître, qui prit quelque prétexte pour quitter Breydel, & vint à la maison pour essayer de réparer le tort que son fils avoit fait à l'Ouvrage: il vint à bout d'enlever la couleur de dessus le Tableau qui étoit sec avant que l'enfant y eût touché; mais en enlevant cette couleur, il ôta aussi tout ce que Breydel y avoit fait. Ce dèrnier retourna à la maison qu'il trouva en rumeur. Peu s'en fallut que cet accident ne lui tournât la tête, parce qu'il comptoit sur cet argent; mais, au-lieu de réparer sur le champ ce petit malheur, il fortit de rage, but long-temps, & en fit de même pendant trois ou quatre jours, sans rentrer chez lui. Parmi les gens de cette espece, une folie entraîne toujours une autre folie.

L'envie lui prit de changer encore de demeure en 1727. Il choisit la grande Ville de Gand, où il s'établit avec une Gouvernante. Il sut voir M. Marissal, Peintre, qu'il avoit connu chez van Helmont: ce sut pour M. Marissal qu'il sit un couple de Tableaux que les Amateurs vinrent voir avec plaisir. On lui en commanda de tous côtés: les premiers de la Ville, tels que le Baron van Quisegem, Mrs Lucas Schamps, Jean-Baptisse Dubois, de Zutter, van Steenberghen, de Beckers, &c. chacun vouloit être servi le premier. C'étoit encore le moment de se sixer: mais autant il étoit inquiet & irrésolu dans sa conduite, autant il étoit indissérent pour sa fortune. On ne sçait par quelle raison il quitta Gand pour

Flamands , Allemands & Hollandois. 193 revenir après avoir demeuré peu de temps à Bruxelles.

1677.

De retour à Gand, il loua en 1737 une maison, comme s'il eût eu le projet de s'y établir. Ce fut pour lors qu'il travailla avec vivacité sans pouvoir rassasser les Curieux. Il gagna beaucoup, mais il dépensa de même. Sa fidele compagne sçavoit veiller à ses besoins, en allant chez ceux qui lui commandoient des Tableaux, pour demander souvent des à-compte. Ce Peintre très-accommodant pour les jeunes Amateurs, leur faisoit des petits Tableaux pour l'argent qu'ils disoient avoir à dépenser. Tout lui étoit égal. il régloit son travail suivant leur bourse. Aussi on trouve dans la Ville de Gand seule un si grand nombre de Tableaux de toutes grandeurs, que l'on ne comprend pas comment il a pu tant faire & perdre autant de temps.

Breydel passa ainsi sa vie, sans qu'il nous paroisse qu'il se soit soucié ni de sa femme ni de ses enfans qu'il avoit laissés à Anvers ; sa fidele Gouvernante ne le quitta jamais, elle lui a survécu. Breydel fut cruellement tourmenté de la goutte sept à huit ans avant sa mort : il étoit perclus de ses mains au point d'être quelquefois six mois sans pouvoir peindre: punition de tant d'excès, triste exemple pour la jeunesse. Accablé de maux il mourut à Gand le 4 Novembre 1744, & fut

enterré à Saint Bavon.

J'ai considéré les Ouvrages de Breydel en trois manieres; lorsqu'il croyoit voir la nature avec les yeux de Gryffier: ses Tableaux avoient un vrai mérite, une excellente couleur, c'étoient des Vues du Rhin chargées de Bateaux, mais abon-

Tome IV.

dantes

3.94

dantes en jolies figures d'hommes & d'animaux; 1677. Il changea tout-à-coup cette maniere pour peindre comme le Breugle de Velour. C'étoit le goût qui plaisoit, mais il eut pour concurrent van Bredael & Michau. Il suivit une maniere qui lui étoit propre, & qui tenoit des deux premieres pour l'harmonie de la couleur, mais plus claire; c'étoient des Batailles, des Attaques, des Siéges, des Campemens, &c. Quelques Estampes de vanden Meulen lui servirent d'abord, il en sut quelquesois le Copiste, & même le Plagiaire; mais il fit bien-tôt des études d'après la nature : il composoit très-facilement, il avoit près de lui une douzaine de jeux de cartes, sur lesquels il avoit dessiné ses études, soit au crayon rouge ou à la mine de plomb; la vivacité de son esprit se remarque sur tout ce qu'il a peint : sa touche est ferme & propre à ses Ouvrages, son dessein est assez correct; s'il avoit consulté plus souvent la nature, ses Tableaux seroient sans prix. Il s'en trouve qui sentent un peu trop la palette, mais d'autres sont pleins d'harmonie. Nous allons indiquer une petite partie de ses Tableaux, la plupart sur cuivre, sur du fer-blanc, quelques uns sur des plaques d'argent, & d'autres sur toile.

On en trouve deux à Rouen, chez M. Haillet de Couronne, Lieutenant-Général-Criminel. Ce font deux Vues du Rhin, avec de jolies figu-

res & des animaux.

A Gand, chez M. Lucas Schamps, dix Tai bleaux : les Batailles sont les plus considérables & les plus précieux de ce Maître.

Chez feu M. Hamerlinik, un grand nombre de Tableaux a

Flamands, Allemands & Hollandois. 195 Tableaux, Batailles & Vues du Rhin, &c. Il y a peu de maisons avec des cabinets où l'on ne trouve des Ouvrages de Breydel.

Chez M. Jean-Baptiste du Bois, une Collection

nombreuse de ce Peintre.

Chez M. Lormier, à la Haye, quatre Tableaux dans la maniere de Wonvvermans. Ce sont des Attaques, des Embuscades & des Convois pillés.

Et chez M. Léers; à Rotterdam, deux Ba-

tailles.

## PIERRE HARDIME,

ÉLEVE DE SON FRERE

SIMON HARDIME'.

H ARDIMÉ nâquit à Anvers en 1678, & Peintre de Fleurs, mort à Londres en 1737. Pierre a suivi le même genre, mais avec une grande supériorité sur les Ouvrages de son Maître. Il quitta son frere à l'âge de dix-neus ans pour travailler à son prosit, il sut très-employé à la Haye où il demeuroit: M. Hogendorp, & son frere, Bourguemestre de Rotterdam, l'employerent beaucoup; ses Tableaux surent portés dans toutes les Villes de la Hollande. Il épousa, en 1709, Advienne Lens, la sœur d'un Abbé de l'Ordre de Saint Bernard, près d'Anvers, ce qui lui donna occasion de peindre pour N 2 cette

1678.

196 La Vie des Peintres, &c.

cette Maison, en 1718, quatre grands Tableaux 1678. des quatre Saisons: tous les fruits & les fleurs connus dans chaque saison y sont représentés; l'Artiste s'y est surpassé ; les groupes y sont bien composés: les fleurs & les fruits bien imités & bien sinis. Cet Ouvrage sut sa gloire & lui en procura beaucoup.

> L'Envoyé de Prusse, M. de Schmettau, lui commanda un Tableau de fruits & de fleurs étrangeres pour le Roi de Prusse, qui le recut très-bien. Hardimé remplaça le Peintre Verbruggen : il peignit dans les Plafonds, & dans les autres Ouvrages de Tervvesten, les fleurs & les fruits. Le Comte de Wassonaer fit embellir les Appartemens de son Hôtel en partie par ce Peintre. Toujours avide de gloire, il se crut négligé, parce qu'on ne lui ordonnoit plus rien, il en devint mélancolique & mourut à Dort à la fin de 1748, âgé de soixante-dix ans ; il avoit épousé en secondes nôces Mue Bruinestein, de laquelle il ne laissa point de postérité : les trois enfans de sa premiere femme ont pris l'Etat Ecclésiastique.

Les Ouvrages de cet Artiste facile sont estimés en Hollande & en Flandre. On y trouve de la bonne couleur & de la liberté, avec cette touche très-propre au genre qu'il avoit chois.





# KOENRAET ROËPEL ELEVE

## DE CONSTANTIN NETSCHER.



OEPEL nâquit à la Haye le 6. Novembre 1678. Sa mauvaise 1678. fanté fit désespérer ses parens de pouvoir l'élever. Son tempérament, avant d'être formé, fut épuisé par les remedes; on ne

sçavoit à quel état le destiner, lorsqu'il se déclara lui-même pour la Peinture; on lui donna pour Maître Constantin Netscher, qui décida N 3 d'en

108 d'en faire un Peintre de Portrait ; mais les maladies l'empêcherent de faire quelques progrès. Son pere l'envoya à la campagne, pour éprouver encore si l'air ne seroit pas meilleur pour sa poitrine, & il lui abandonna un Jardin pour son amusement. Le changement d'air la culture des plantes & des fleurs le porta à les peindre ; il réuffit au-delà de son espérance. Il fit connoissance avec M's Kinschot, van Goens & Bart, les plus grands Fleuristes de ce temps à la Haye, ils choisirent entr'eux les plus belles sleurs d'après lesquelles Roëpel composa un Tableau qu'ils lui payerent fort cher, & qui fit en même-temps sa fortune & son nom.

Alors entierement déterminé à suivre ce genre, il imita d'après nature les fruits & les fleurs, & en peu de temps il sut regardé comme le plus habile du Pays : fes bons Ouvrages le firent connoître du Comte de Schaëbergen, favori de l'Electeur Palatin, pour lors le Mécene des Artistes. Roepel sut invité à suivre le Comte à la Cour de Dusseldorp en 1716. Il n'avoit porté qu'un seul Tableau, qui sit tant de plaisir à l'Electeur, qu'il le garda, & lui fit présent, outre le payement, d'une chaîne d'or & d'une médaille du même métail pour s'en décorer; il lui ordonna d'autres Ouvrages en le fixant à sa Cour. Mais ce bonheur dura trop peu par la mort de ce Prince qui arriva peu de temps après, au grand regret des Artistes qui habitoient cette Cour. Roepel retourna à la Haye, où il trouva bien-tôt des Amateurs de ses Ouvrages : la distinction qu'il recut à la Cour du Prince le plus éclairé de son temps dans les Arts, ajouta

av

Flamands, Allemands & Hollandois. 100 au mérite de ses Ouvrages. M. Fagel, Amateur célebre . lui commanda un Tableau ; le Prince 1678. Guillaume de Hesse lui en fit peindre deux qu'il acheta mille florins d'Hollande. Il en fit un pour M. Lormier, à la Haye, & deux autres pour M. Guillaume Huensbergen. Tant de talens engagerent la Société des Peintres de l'inscrire parmi eux, le 5 Novembre 1718, & successivement il passa dans toutes les charges, & enfin au Directorat de l'Ecole académique.

Ce Peintre vivoit dans son jardin, au milieu des belles fleurs qu'il cultivoit pour son amusement & pour les représenter dans ses Tableaux : toujours estimés des Amateurs & même des Artistes ses rivaux. Il étoit considéré par les personnes du premier rang qui le visiterent dans cette demeure délicieuse ; une vie réglée, mêlée d'agrémens qu'il s'étoit procurés par fon mérite & sa sagesse, lui ont prolongé la vie malgré sa mauvaise santé : il mourut le 4 Novembre en 1748, à l'âge de soixante-neuf ans.

Roepel est un Peintre de fleurs & de fruits très-diffingué: ses Ouvrages ont été payés cher: van Haylum l'a surpassé de beaucoup, mais cela n'empêche pas que les Cabinets d'Hollande ne conservent ceux de Roëpel. Nous n'en connoissons

point en France.

On voit à la Haye, chez M. Fagel, une belle composition représentant des Fruits. Chez M. Lormier, quatre Tableaux, l'un avec des Fruits & des Fleurs; les autres sont des Fleurs de toutes les especes. Chez M. van Héteren, deux, l'un de Fruits & l'autre de Fleurs. Chez M. L'Acosta, un de Fruits & l'autre de Fleurs.

A Amsterdam, chez M. Braamkamp, un fruit

1678. très-fin. A Du

A Dusseldorp, chez l'Electeur Palatin, un Tableau où sont représentés des Fruits & des Fleurs ensemble.

#### ANTOINE ET JUSEPH

## FAISTENBERGER.

Es deux freres, originaires d'Inspruck, où leur famille existe encore, se sont fait une réputation. Antoine étoit l'aîné, il nâquit en 1678 ou en 1680. Il devint le Maître de son frere foseph, & d'un autre dont on ne dit rien. Antoine avoit appris son Art d'un nommé Bouzitsch, qui avoit vécu à Saltzbourg & à Passaw. Ces deux freres surent appellés à la Cour de Vienne, où leurs Ouvrages surent recherchés, & de-là portés dans les autres Cours d'Allemagne.

Antoine avoit en vue les Ouvrages du Gaspre & ceux de Glauber, ensuite il ne consulta que ceux de la nature: on assure qu'il se servoit de la main d'Hans-Graaf, du vieux Bredael, &c. pour placer les figures dans ses Paysages qui ornoient la Galerie de l'Empereur, celle de Weimar, & les Cabinets des premiers Amateurs. Ce Peintre très-estimé mourut à Vienne

en 1720 ou en 1722.

Les Ouvrages de ces deux Artistes ne me sont pas connus; mais le jugement que je vais transcriet

Flamands, Allemands & Hollandois. 201 transcrire vient de si bonne part, que j'ose le

rapporter en entier.

Son Paysage est intéressant par les belles sabriques, dans le goût de Rome; ses solitudes deviennent agréables par les chûtes d'eau, les rivieres & les lointains. Quant aux arbres, le feuillé est vrai & touché avec esprit, la couleur est par-tout celle de la nature, tantôt claire & tantôt vigoureuse. Outre son frere qui étoit son Eleve, foseph Orient avoit étudié sous lui. On nous sait aussi l'éloge des Ouvrages de Joseph Faistenberger, sur lesquels nous n'insisterons point, non-plus que sur l'année de sa mort qui est ignorée.



1678.



# ANNA WASSER,

ÉLEVE

## DE JOSEPH WERNER.





OICI encore une fille aussi illustre par ses talens pour la Peinture, que nos la Suze & nos Deshoulieres l'ont été pour la Poësie, & qui a ennobli ces talens par des mœurs pures, des connoissances distin-

guées, & sur-tout par une soumission constante aux volontés de son pere, peut-être portée un peu trop loin.

Anna Wasser nâquit à Zurich en 1679. Elle étoit

La Vie des Peintres, &c.

Etoit fille de Rudolf Wasser, Membre du Grand-Conseil, Baillif de Rattei, & Camérier de la 1679. Fondation de la Cathédrale.

Née avec une conception vive, elle apprit aisément les langues latine & françoise, qui lui furent bien-tôt aussi familieres que celle de son pays, & elle fit de rapides progrès dans les Belles Lettres; mais à peine eût-elle reçu quelques leçons du Dessein & vu quelques Ouvrages en Mignature, qu'elle suspendit, pour ainsi dire, tous ses goûts pour se livrer entierement à celui qui lui étoit naturel, Après avoir essayé quelque temps des leçons d'un assez bon Maître nommé Sulzer, elle fut placée, par le conseil du célebre Félix Méyer, chez Joseph Werner: il la fit d'abord copier d'après les bons modeles pour juger de ses talens : mais ayant vu la copie qu'elle avoit faite de sa Flore, il en sut si surpris, qu'il invita sa jeune Eleve de venir chez lui où il la combla d'éloges pour la correction de son dessein, & la parfaite imitation de la couleur; elle n'avoit pour lors que treize ans: & ce fut le 18 Mai 1692 qu'elle fit le voyage de Berne.

Pendant trois années qu'elle passa dans cette Ecole, elle parvint à un grand dégré de perfection, elle s'exerça à peindre à l'huile, & il y a lieu de croire qu'elle y auroit bien réussi, mais la Mignature étoit le genre pour lequel la nature sembloit l'avoir destinée. Alors ses instructions cesserent, ses parens l'ayant rappellée. Ce fut avec les plus grands regrets que le Maître & l'Eleve se séparerent, parce qu'ils avoient

I'un pour l'autre la plus haute estime.

Arrivée

1679.

Arrivée à Zurich, Anna Wasser y étoit déjà connue; elle sut employée pour les Cours d'Allemagne, de Londres & de la Hollande. Celles de Bade - Dourlach, de Stutgard se disputerent à qui auroit un plus grand nombre de ses Ouvrages. Le Duc de Wirtemberg Eberhard Louis & sa sœur la Margrave de Dourlach, lui envoyerent leurs Portraits en grand qu'elle peignit en Mignature, & qui répandirent sa gloire dans

toute l'Allemagne.

On l'a remarqué plusieurs fois, les Artistes; qu'un fordide intérêt guide, manquent à la fois à la gloire & à la perfection; ils aiment mieux multiplier leurs productions que de les finir; ce ne fut pas affurément le défaut de notre Artiste, mais ce sut celui de son pere, qui, pressé par les besoins d'une nombreuse famille la contraignoit de précipiter ses Ouvrages; plus sensible à la gloire qu'à l'intérêt, & fatiguée d'un travail plus pénible qu'agréable, & plus mécanique qu'ingénieux, elle perdit cette gaieté qui suit les succès, & elle tomba dans une mélancolie qui fit craindre pour sa santé. Heureusement la Cour de Solms Braunfels lui ayant fait des propositions avantageuses, elle y alla accompagnée d'un de ses freres; elle n'eut alors qu'à satisfaire son goût pour la perfection, elle reprit sa premiere vivacité & fut admirée de toute la Cour, où elle auroit passé sa vie, si la cupidité de son pere n'avoit pas troublé de nouveau son repos. Il demanda son retour, & elle y obéit encore, & ce fut en arrivant chez elle qu'elle se mit au travail avec tant d'affiduité & de dégoût, que ce qui avoit été pour elle autrefois

Flamands: Allemands & Hollandois: 20\$ autrefois un amusement, devint une fatigue. Une chûte qu'elle sit en 1713, l'enleva à l'âge 1679.

de trente-quatre ans.

M. Fuessii, qui nous a donné la vie d'Anna Wasser, nous assure que Jacques Sandrart, qui avoit concu le projet de continuer la Vie des Peintres, commencée par son pere foachim. avoit vu la Vie de cette Fille illustre écrite par elle-même. La mort de facques Sandrart nous en a privé, ainsi que de bien d'autres Mémoi-

res qu'il avoit recueillis.

Quant au mérite d' Anna Wasser, ce même M. Fuessi marque qu'elle avoit un beau génie, un dessein spirituel & une bonne couleur. Il possede le Portrait qu'elle a peint à l'huile à l'âge de treize ans; mais il convient avec tout le monde qu'elle est supérieure dans le genre de la Mignature. Tous ses Portraits sont bien ressemblans & agréablement composés; mais on voit briller son esprit dans les Pastorales, petits sujets qu'elle aimoit à traiter, & qui touchent les Artistes, parce que tout y est ingénieux & plein d'harmonie.

Lucas Hoffman, Jouaillier à Bâle & son admirateur, n'épargna rien pour acquérir ses meilleurs Tableaux. Les Belles-Lettres qu'elle affocioit à son Art, & qui en faisoient la richesse & l'ornement, lui procurerent un agréable commerce avec les Hommes célebres de l'Allemagne, tels que Werner, pere & fils , Meyer, Hubert , Steller , Duny , Marie-Claire Emmart , le Docteur Schenchzer, &c.

#### N. TYSSENS

1679.

Tyssens est le frere de celui dont nous avons parlé, nous ne sçavons pas si celui-ci n'est pas Augusta Tyssens, qui sut Directeur de l'Académie d'Anvers en 1691. Nous n'avons jamais pu apprendre son nom de Baptême. Quoiqu'il en soit, il peignoit bien le Paysage, qu'il ornoit de figures & d'animaux dans le goût de Berghem. Il avoit une bonne couleur, il composoit agréablement ses Tableaux. On voit presque toujours des figures jolies à la suite d'un troupeau de moutons, de vaches, de chevaux, &c. ses sonds sur le devant sont enrichis de plantes, de ronces, &c. tout paroît peint d'après nature. L'année de sa mort est ignorée.

Dans le Cabinet du Prince Charles, à Bruxelles, on voit deux Paysages avec des figures

par N. Tyffensa

# FRANÇOIS BREYDEL.

RANÇOIS BREYDEL, frere de Charles; nâquit à Anvers le 8 Septembre 1679. On ne sçait point le nom de son Maître; on soupçonne qu'il a pu commencer chez Rysbrack; comme son frere. Il a cependant pris une route bien différente. Encore jeune, il peignit des Portraits

Flamands , Allemands & Hollandois . 207 Portraits avec un succès surprenant pour son âge, ils lui mériterent le titre de Peintre de la 1679. Cour de Hesse - Cassel, où ses talens lui acquirent beaucoup de considération; son génie ne se borna point au Portrait seul, il essaya des Assemblées, des Fêtes, des Carnavals; ces jolis Tableaux piquerent la curiofité des Amateurs : il en fit beaucoup.

Il y a lieu de croire que cet Artiste tenoit du caractere de son frere : qu'il avoit , comme lui, la même envie de changer de place, ou le même défaut de ne pouvoir rester nulle part. Estimé, comme il l'étoit à la Cour de Cassel, fort employé pour d'autres Villes d'Allemagne. il quitta le certain pour essayer à Londres une nouvelle fortune : il paroît que ses conversations & ses assemblées, &c. y ont été goûtées, parce qu'il y resta long - temps avec Héroman vander Myn: il y étoit du moins encore en 1724.

On ne scait plus rien de sa vie : on nous apprend seulement qu'il est mort à Anvers le 24 Novembre 1750, & enterré dans l'Eglise

paroissiale de Saint André.

Les Bals, les Assemblées, les Carnavals sont des jolis Tableaux de ce Maître, bien composés & d'une bonne couleur: on estime ceux où il avoit cherché à varier les figures, dont les habillemens étoient souvent à la mode. & mêlées de foldats ou autres de cette espece; la nature étoit fidelement réprésentée & avec esprit. On aime ce genre agréable, & on les trouve communément en Allemagne & en Angleterre: en voici quelques uns bien connus.

Dans le Cabinet de M, van Schorel de Wilryck,

La Vie des Peintres, &c:

ryck, Bourguemestre d'Anvers, deux jolis Table bleaux: ce sont des Mascarades; & dans la Sale des Confreres de Saint Sebastien, les Portraits de tous les Doyens.

A Dordrecht, chez M. vander Linden van Slingelandt, un Tableau de famille, autant de Portraits: près d'une Maison de campagne, un nombre de Gibier de toutes les especes: une allée d'Arbres laisse entrevoir des Chasseurs dans le loingtain.





## JACQUES-CAMPO

# WEYERMAN,

ÉLEVE DE FERDINAND

VANKESSEL



EYERMAN fut à la fois Peintre, Poëte & Historien. Il auroit été 1679. plus estimé & plus heureux s'il n'eût été que Peintre.

Weyerman nâquit en 1679. On ne sçait s'il étoit parent de fean

Weyerman, dont nous avons parlé dans le 3º
Vol. pag. 40. Celui dont nous écrivons la vie
fut placé chez Ferdinand van Kessel; il paroît
Tome IV.

Qu'il

qu'il avoit étudié la langue Latine avec l'Art 1679. de la Peinture : il avoit une conception si vive & si prompte, qu'il avoit déjà des talens décidés en sortant de chez son Maître. Les fleurs & les fruits qu'il peignoit dès-lors furent recherchés : il auroit fait une fortune rapide, s'il eût cultivé tant detalens naturels, mais tout son esprit ne se porta qu'à la dissipation & à la débauche. Il étoit le chef des libertins de toutes les especes.

Ce genre de vie ne pouvoit durer long-temps; il travailloit trop peu pour soutenir la dépense qu'il faifoit. Il trouva une ressource dans la société d'un Marchand de curiosités qu'il suivit à Londres, & qu'il trompa, en lui enlevant ses effets; après avoir dissipé tout, il n'eut que le temps de se sauver en Hollande pour éviter la

punition qu'il méritoit.

Ce trait, peu intéressant dans notre Ouvrage; est cependant nécessaire pour faire connoître le caractere méprisable de cet homme, & montrer aux jeunes Artistes que le libertinage mene bientôt au crime; nous passons sous silence bien

d'autres traits de cette espece.

De retour en Hollande, il crut trouver un moyen sûr pour se procureur de l'argent, en écrivant, sous des noms empruntés, à des personnes riches, qu'il sçavoit de bonne part que Weyerman alloit écrire contr'eux, & qu'il leur conseilloit en ami de l'appaiser par des présens : il écrivit aussi des lettres dans lesquelles il menaçoit de brûler les maisons, si on ne lui faisoit tenir de l'argent. Il voulut mettre le comble à ses crimes, en faisant des vers infâmes contre les Directeurs de la Compagnie des Indes. Cet écrit féditieux étant

Flamands , Allemands & Hollandois . 211 étant porté en Justice, on soupçonna, sur le stile. que Weyerman en étoit l'auteur : on donna ordre 1679. de l'arrêter, mais il s'étoit fauvé à Kuilenburg. Là hors de prise, mais dans le plus pressant befoin, il ne put y rester davantage, & à peine fut-il sorti de cette retraite, qu'il fut pris & étroitement renfermé. A force de basseises & de fourberies, auxquelles il employa sa plume. il échappa à la corde, mais il fut condamné, le 22 Juillet 1739, à une prison perpétuelle à ses dépens. Alors certain de ne jamais recouvrer sa liberté, & couvert d'infamie, il peignit quelques Tableaux pour subsister, & des sleurs & des insectes sur des glaces. On dit qu'il avoit encore écrit quelques Vies de Peintres, qui auroient pu être miles à la suite de celles qu'il a imprimées, ou pour mieux dire, defigurées d'après Houbraken; mais celles qu'il a écrites dans la prison n'ont pas paru, & je ne crois pas que nous devions les regretter, il les avoit, fans doute, remplies, comme ses autres Ouvrages, de meníonges, d'obscenités & de critiques aussi fausses que partiales.

Weverman a terminé ses opprobres & sa vie dans la prison en 1747. Nous avons été forcés de citer ce Peintre, mais ce n'est que comme Historien que nous faisons mention de lui. Il a publié la Vie des Peintres en trois Volumes in-quarto. Dans le premier il donne une légere esquisse des Anciens qu'il rapproche des Modernes. Il a écrit en Hollandois avec elprit & même avec érudition, mais sa plume, toujours licencieuse, ne peut inspirer que le libertinage & le mépris pour la vertu; nous

Q 2

affurons

assurons encore, qu'excepté les dates qu'il 1679. avoit prises d'Houbraken, ou que les Artistes lui avoient fournies; le reste de son Ouvrage est entierement faux, que ses jugemens sont autant de libelles contre des Artistes que leurs talens & leurs mœurs ont toujours justifiés. Quant à ses autres écrits, la plûpart sont condamnés par la Justice. Il n'est parvenu à notre connoissance qu'un de ses Tableaux de fleurs qui nous fait regretter la perte de ses talens.

#### PHILIPPE VAN DYK.

E'LEVE D'ARNOLD BOONEN.

1680. PHILIPPE VAN DYK, si digne du nom qu'il portoit, est encore aujourd'hui regretté de la Hollande, qui le considere comme le

dernier de ses plus grands Peintres.

Il nâquit à Amsterdam en 1680, son Maître Arnold Boonen vit avec plaisir ses rares dispositions, qui furent, dès sa jeunesse, un préfage heureux de ses talens; son assiduité & son application au travail ont été les garans assurés de ses succès. Cependant, quelque progrès qu'il fit dans son Art, il sentit plus qu'un autre le besoin de se perfectionner de plus en plus sous son Maître, & il ne voulut point le quitter que sa réputation ne fût déjà bien établie par des Ouvrages recherchés; il se maria peu de temps après, & dans la crainte de ne pas percer dans une Ville remplie alors de bons Peintres, il alla demeurer à Middelbourg en l'année 1710. Il ne tarda

Flamands, Allemands & Hollandois. 213

Yarda pas à s'y faire connoître & à s'y procu-. rer des amis distingués, tels que le Bourgue- 1680. mestre K uvverven & l'Amiral Ockherse, tous deux pleins de goût, & tous deux fort riches: ce fut pour lui un commencement de fortune; ils le chargerent de leur procurer les plus baux Tableaux qu'il alla chercher dans la Flandre & dans le Brabant. Ces Cabinets ne purent manquer d'être bien composés, & cet Artiste habile ne choisissoit qu'en connoisseur & n'épargnoit point l'argent. Il peignit les Portraits des principaux de cette Province en grand & en petit : il fit plusieurs petits Tableaux dans le goût de Mieris & de Gérardouve : & guoign'il fût

infarigable, il pouvoit à peine satisfaire tous ceux qui rechercherent ses Ouvrages.

L'occasion de faire tous les ans un voyage dans les principales Villes de la Hollande & dansle Brabant, lui procura beaucoup d'amis, furtout à la Haye où l'on aimoit ses jolis Tableaux: on le pria d'y fixer sa demeure, & il y consentit, parce qu'ayant déjà perdu quelques-uns de ses Protecteurs, il se crut plus libre; il se promit bien, dans ses voyages de récréation, de mettre tout à profit, & d'y peindre les têtes de ceux qui le desireroient, & ensuite de finir le reste chez lui ; d'ailleurs, la Haye étoit un séjour pour lui plus propre encore à l'enrichir & le faire connoître. Il eut occasion d'y former les Cabinets du Comte de Wussenaer, de Mr Fagel & van Schuylenburg. Mais son premier Protecteur, le Prince Guillaume de Hesse, qui formoit pour lors sa magnifique Collection, chargea notre Peintre d'en faire le choix, &

d'en

d'en fixer le prix, & le présenta lui-même au Prince d'Orange Stathouder de la Frise, qui se fit peindre, ainsi que sa mere & sa sœur, dans un même Tableau qui fut donné en présent au

Prince de Hesse.

Il peignit dans le même temps un Plafond pour Mi van Schuylenburg. C'étoit Iphigénie enlevée au Ciel, il représentoit toute sa famille; il est impossible de rapporter la liste de toutes les personnes de distinction de la Hollande & de plusieurs Pays qui l'occuperent avec le même fuccès.

Le Prince de Hesse, en tout temps attaché à la gloire de son Protégé, le mena avec lui & le présenta au Prince son pere, qui le recut avec cette bonté qui inspire l'honneur & l'émulation. Il commença les Portraits de cette famille dans un même Tableau; il eut la permifsion de s'y représenter lui-même tenant le Portrait de famille en petit du Stathouder de Frise: il finit ce Tableau à la Haye : les figures ont environ quinze pouces de haut; il le porta ensuite à Cassel, où son Ouvrage sut bien payé. Il peignit encore plusieurs fois cette illustre famille en grand & en petit, & d'autres personnes de distinction de cette Cour. Le Prince combla van Dyk de louanges, & l'honora, dans un diplôme, du titre de son premier Peintre.

De retour à la Haye, il répéta plusieurs fois les Portraits de la famille du Stathouder : c'est d'après ceux de van Lyk que l'on a gravé les médailles à l'occasion du mariage du Stathouder. Le Prince de Hesse demanda à son Peintre deux Tableaux de Cabinet; il laissa le choix des su-

rets

Flamands, Allemands & Hollandois. 215 iets à l'Artiste, qui eut soin de les prendre dans 1680. le genre noble & agréable : dans l'un, un Homme présente des sucreries à une jeune Dame, auprès de laquelle on voit une compagnie à table : l'autre est un Concert ; toutes ces figures iolies sont habillées suivant la mode : les accessoires sont bien amenés, & tout y est d'un beau fini & de la plus grande vérité. Une fortune encore plus confidérable couronna fes succès. Mr Dieshoek, de retour des Indes avec de grands tréfors, se fit peindre, ainsi que son fils & sa bru; il lui prit aussi envie de se former une Collection de Tableaux : van Dyk fut chargé de les acheter. Dans le même temps. M. Sichtermans, étant aussi arrivé riche des Indes, se fit peindre avec sa famille; & à peine fut il établi à Groningue que son premier soin fut d'engager notre Peintre à lui procurer un Cabinet de Tableaux. Le Baron d'Imhof, Gouverneur général des mêmes Contrées pour les Etats Généraux, procura à notre Artiste un nouveau moyen de se distinguer : il le peignit en pied de grandeur naturelle : il fit le même Tableau en petit; celui-ci a été gravé, le grand fut envoyé à Batavia pour y être placé dans la Sale où sont tous les Portraits des Gouverneurs.

Les Etats d'Hollande témoignerent aussi leur estime pour les talens du Peintre, en lui ordonnant de peindre le Prince d'Orange. Ce Tableau devoit être placé dans la Sale nommée la Treve. Le nombre des Portraits & des Tableaux de Cabinets qu'il a peints, est très-considérable. Quant à sa conduite, elle sut estimas ble : occupé de son étude & des devoirs de la

0 4

vie »

vie, il fut généralement respecté & nomme 1680. deux fois Diacre de l'Eglise réformée : emploi qu'il a rempli avec exactitude. Il est mort le 3 Février 1752, laissant après lui la réputation d'un galant homme, & d'un bon Artiste.

Le dessein de ce Peintre est sans maniere & sans finesse; ses Portraits, sur-tout en petit. sont d'une vérité frapante : aussi voit-on qu'il copioit la nature fidelement : tous ses sujets sont bien composés: il avoit une bonne couleur, & , sans égaler Gérardouve, ses Tableaux méritent, pour leur précieux, une place dans les Cabinets choisis. Ils sont encore peu disperlés: on en trouve un très-petit nombre en France, & nous ne connoissons de lui que deux Tableaux, à Paris, chez M. de Gagnat.

On voit une jolie Femme qui joue du Luth ; chez M. van Slingelandt, Receveur général de la Hollande, à la Haye. Chez M. Fagel, une

Bergere.

Et chez M. Cauvverven, à Middelbourg,

Sufanne avec les deux Vieillards.

## HANS (fean) GRAF.

#### E'LEVE DE VAN ALEN.

EAN GKAF nâquit à Vienne en Autri-che vers 1680. Jamais il ne sortit de sa Patrie, mais les leçons de van Alen, bon Peintre, la vue des Ouvrages des grands Artistes, & enfin la nature qu'il a toujours suivie, lui

Flamands, Allemands & Hollandois. 217 ont fait produire de bons Tableaux: il se plaifoit à peindre des sujets de caprice, des places publiques, où il représentoit une soule de peuple, des chevaux & d'autres animaux, une bassecour, la boutique d'un Maréchal, &c. Tout est bien groupé, dessiné & touché avec esprit. Son Maître l'aimoit si tendrement, qu'il lui donna sa belle-sœur en mariage; il en eut un fils nommé Volpert, qui ne sit jamais de grands progrès. Graf est mort à Vienne sa Patrie: nous ignorons en quelle année.

### PIERRE STRUDEL,

E'LEVE DE CARLO LOTHI,

PIERRE STRUDELA honoré par ses talens le Tirol, où il nâquit à Khloes ou Clez, dans l'Evêché de Trente, en 1679 ou 1680. Etant encore jeune, il passa à Venise, où il eut le bonheur d'être reçu dans l'Ecole de Carlo Lothi. Excité par son amour pour notre Art, encouragé par des progrès supérieurs à ceux de ses condisciples, éclairé par les leçons de son Maître, il devint habile en peu d'années. Ses Ouvrages surent portés par-tout, & lui acquirent de la gloire & de la fortune.

L'Empereur Léopold, qui l'invita de venir à fa Cour, le chargea du soin d'orner le château où il résidoit; il y sit un grand nombre d'Ouvrages, qui ont beaucoup toussert depuis les changemens qu'on a faits à cette maison royale.

18 La Vie des Peintres, &c.

royale. Sa Majesté satissaite des talens de Struidel, l'honora du titre de Baron: distinction
bien slatteuse pour un Artiste, puisqu'il ne la
doit ordinairement qu'à lui-même. Strudel composa successivement d'autres grands Tableaux
pour décorer les Eglises de Saint Laurent, des
Augustins, &c. Il en sit deux pour le Monastere
de Kloster Neubourg: il est étonnant combien
de grands Ouvrages on a vu sortir de sa main,
pour avoir vécu si peu d'années. Il mourut à
Vienne en 1717, à l'âge de cinquante-six ou
cinquante-sept ans.

Strudet avoit un beau génie; dans toutes ses compositions, on y voit briller cet esprit original, qui n'emprunte rien des autres; il avoit étudié dans la grande Ecole cette marche noble & sçavante qu'il fait appercevoir dans tous ses Tableaux. Son dessein est correct & sa couleur vigoureuse, quelquesois trop égale. Il représentoit supérieurement les enfans; il avoit étudié & sçavoit rendre la souplesse dans cette nature naissante qu'il colorioit agréablement.

Parmi le nombre de ses productions qui se voient en Allemagne, on conserve dans la Collection de l'Electeur Palatin, cinq Tableaux, deux Bacchanales, un Ecce Homo, Saint Jean

l'Evangéliste & une sainte Famille.





# JACQUES PPEL, FLEVE

#### DE TIMOTHÉE DE GRAEF.



A CQUES APPEL nâquità Ams- terdam le 29 Novembre 1680. Islu 1680. d'une bonne famille, on ne négligea rien pour sa premiere éducation, mais il donna fort jeune des marques de son inclination pour



la Peinture; avant même de sçavoir ce que c'étoit, il dessinoit à la plume, il découpoit avec des ciseaux des petites figures, & des animaux qui

qui sembloient être faits par quelque Dessina-1680. teur, tant il y mettoit de goût. Voilà vraisembla-blement ce qui porta ses parens à le placer chez blement ce qui porta ses parens à le placer chez le Paysagiste habile Timothée de Graef, qui enseigna au jeune Eleve le Dessein. Ses progrès porterent de Graef à le vanter à David a ander

Plas, dont nous avons parlé.

Sous ce nouveau Maître, Appel redoubla ses efforts ; il marqua un goût décidé pour le Paysage. Les Ouvrages de Tempeste lui parurent supérieurs à tout ce qui paroissoit à ses yeux; c'est à ces marques sûres que de Graef reconnut le genre auquel son cher Eleve étoit voué : il le mena à la campagne, & il vit cet enfant dessiner des vues, des animaux avec beaucoup d'esprit. Ses esfais applaudis augmenterent sa confiance & encore plus fon application. Il eut occasion de voir travailler le bon Paysagiste Meyring; il en profita si bien, que l'on s'apperçut, sur-tout dans ses loingtains, combien un Maître est d'un grand secours à de jeunes gens, qui, commencant à étudier la nature, rencontrent des difficultés dans l'art de la représenter. Appel devenu Peintre de Portrait, & Paysagiste afsez passable, se retira pendant deux ans à la campagne pour peindre toutes les vues en grand, & les objets en détail; il y réussit au point qu'à dixhuit ans on le regarda comme un Maître.

Il parcourut les campagnes, toujours en les dessinant; il en fit de même aux environs de la Haye. Il est surprenant combien il avoit multiplié le nombre de ses études en aussi peu de temps. Ses parens l'inviterent à retourner à Amsterdam, où ses Ouvrages étoient connus,

Flamands; Ailemands & Hollandois. 221 & dès en arrivant, on lui commanda plusieurs Paylages. M. Cluffort sut le premier qui l'occupa, & à son exemple, les Curieux ouvrirent un champ très-étendu à la fortune du jeune Artiste, qui se maria à vingt deux ans.

Ce fut alors qu'il alla à Sarndam pour y peindre les Portraits des principaux de la Ville; on lui ordonna aussi quelques Tableaux d'Histoire & des Paysages: il sut demandé encore aux environs, il sembloit que la fortune s'ossiroit à lui par-tout où il portoit ses pas. Après trois années d'absence, il retourna à Amsterdam où il forma une espece de Manusacture de Peinture, à laquelle il ne faisoit que présider; il avoit sous lui des Artistes de toute espece, des Paysagistes, des Peintres de sleurs, d'animaux, &c. Aussi trouvoit-on chez lui aussi-tôt des meubles d'Appartemens de Ville, de Campagne, de Jardin, &c.

Appel fut toujours occupé à enrichir des Sales & des Appartemens de Tableaux d'Histoires, de Paysages, de Figures imitant le marbre & la pierre; il en finit alors un grand nombre pour M. van Schuylenburg, Bourguemestre d'Harlem, & de jolis Tableaux de cabinet pour M. Santvoort; le Château de Méerenberg est rempli de ses Ouvrages.

Plusieurs Salons sont décorés de sa main dans l'Hôtel de M. Berkenrode & de M<sup>15</sup> Verhammen & Bastaert; & des Ouvrages très-considérables se trouvent chez M<sup>15</sup> les Bourguemestres Six

& Géelvink.

Appel a travaillé jusqu'au dernier moment de sa vic avec la même ardeur & avec la même vivacité.

- vivacité. Après avoir bien soupé un soir, fans 1680. sentir aucune incommodité, on le trouva mort dans son lit le lendemain 7 Mai 1751.

C'est un bon Paysagiste, qui mérite des égards: il composoit facilement & touchoit le feuillé de ses arbres avec vérité & variété: sa couleur est agréable, parce qu'elle approche de la nature : bien inférieur à Berghem, mais supérieur à bien des Paysagistes dont on fait cas

#### N. VERELST.

Nous ne devons pas manquer de parler de Mile Vérelst, qui a illustré son nom par ses Ouvrages. Elle est niece de Simon Vérelst, & nous la croyons née à Anvers l'an 1680. Son éducation fut excellente, elle jouoit très-bien de tous les instrumens, elle parloit & écrivoit en plusieurs langues. On nous raconte un trait de sa vie bien honorable pour elle, lorsqu'elle demeuroit à Londres chez son oncle qui y étoit établi. Sa tante & un ami l'accompagnerent à la Comédie: on la plaça dans une des premieres loges, où il se trouva six Seigneurs Allemands, qui furent frapés de sa beauté & de sa modestie : ils la louerent avec tant d'exagération, qu'elle se crut forcée de leur dire en Allemand : » Louer » avec tant d'excès une jeune personne en sa » présence, c'est exposer sa modestie. Je vous » prie, Messieurs, de vous souvenir que nous » sommes soupçonnées dêtre foibles quand on nous loue. » On lui demanda pardon, mais on

1680.

Flamands, Allemands & Hollandois. 223 en continua sur le même ton en langue Italienne; elle répondit en la même langue avec la même grace. Un des Seigneurs dit en Latin, ménageons la délicatesse de cette jeune personne qui est si digne de nos éloges, &c. Mue Vérelst, après l'avoir écouté, répondit aussi en Latin: » les hommes nous ont ôté les honneurs & les dimens pour quoi voudroient-ils encore nous » priver d'une langue qui peut nous ouvrir l'en- » trée des Sciences, &c. »

Ces Messieurs, plus enchantés que surpris, garderent quelque temps le silence : ensuite le Comte \*\*\* s'adressant à elle, lui demanda, au nom d'eux tous, la permission de lui rendre leurs devoirs chez elle : elle dit, je suis Peintre, je reçois chez mon oncle tous ceux qui m'honorent de leurs visites; c'est un des devoirs

de mon état.

Dès le lendemain elle vit arriver ces Seigneurs, qui ne purent cacher leur admiration pour ses Ouvrages; ils se firent peindre, son pinceau les charma; c'étoit pour eux une occasion de récompenser le mérite: ils payerent le prix de leurs Portraits, mais ils lui firent des présens bien plus considérables, & publierent par - tout le sçavoir & les graces de Mue Vérels.

Elle étoit recherchée dans les meilleures compagnies; mais elle aimoit si peu la dissipation, qu'il falloit employer toutes sortes de moyens pour la distraire de ses travaux. Son Art seul avoit des charmes pour elle & pouvoit la fixer; elle composoit les sujets d'Histoire avec sagesse & esprit: tous les Amateurs de Londres s'en procurerent, il lui resta peu de temps pour peindre

dre des Portraits en petit qui ont aussi le même 3680. mérite; nous ne connoissons point les Ouvrages de cette aimable Artiste. Ses Confreres assurent que jamais femme Peintre n'a dessiné ses figures avec autant de correction & de finesse : elle donnoit à toutes cette justesse d'expression & cette noblesse qui annoncent l'élévation de l'ame de celui qui compose. Tout ce que nous avons appris de certain, c'est l'accueil que les Amateurs font à ses Tableaux qui se conservent dans Londres, & l'estime qu'elle avoit acquise dans le monde par sa conduite & la douceur de ses mœurs. Nous ignorons le temps de sa mort que l'on croit être arrivée à Londres.

### N. CREPU.

RÉPU a passé une partie de sa vie à la guerre en qualité de Lieutenant dans les troupes d'Espagne. C'est une chose assez singuliere & même rare de voir que ce Peintre, sans Maître, & sans presque avoir vu travailler. soit devenu lui-même aussi habile en très - peu de temps: il quitta le service à l'âge de quarante ans. Il avoit peint par amusement dans les différentes garnisons & même lorsqu'il étoit campé; il copioit la nature, & apprenoit d'elle à la représenter très-fidelement.

Il s'établit à Anvers, & se mit à peindre. Les habiles Artistes, qui vivoient pour lors, ne purent assez louer ses dispositions. Quelques-uns furent bien plus étonnés de sa supériorité sur

cux :

Flamands, Allemands & Hollandois. 225 eux: ses Tableaux furent portés par-tout, bien vendus & bien recherchés: il quitta Anvers & 1680. alla demeurer à Bruxelles, où il eut bien-tôt des Ouvrages & des Eleves.

Une avanture manqua de faire mourir de peur cet ancien Officier: en se retirant chez lui, après avoir passé une partie de la nuit à boire avec quelques amis, il se sentit saisir par les épaules; il mit l'épée à la main, fondit fur son ennemi qu'il renversa par terre. La frayeur ayant dissipé les sumées du vin, il approcha du mort, & fut surpris de voir expirer un cerf au-lieu d'un homme. Il le traîna chez lui & le fit couper en pieces & saler. Ce cerf apprivoisé avoit appartenu au Gouverneur qui aimoit fort cet animal. Aussi-tôt qu'il apprit qu'il étoit perdu, il entra dans une si grande colere, qu'il voulut faire punir tous ses gens. Il ordonna de faire une recherche exacte dans toute la Ville : recherche inutile ; son Capitaine des Chasses lui promit de le trouver, s'il vouloit lui permettre de lâcher sa meute. En effet, aussi tôt que les chiens, en parcourant la Ville, approcherent de la maison de Crépu, ils y entrerent tous & y firent un bruit épouvantable. Notre Peintre, qui scavoit déjà à qui avoit été le cerf, & qui connoissoit la violence du Gouverneur, quitta palette & pinceaux, & se sauva par son grenier sur le toît des maisons & se resugia chez un particulier, en lui disant qu'il avoit fait un meurtre; il gagna un autre azile, où il apprit que les ordres etoient donnés pour l'emmener mort ou vif. Crépu croyoit déjà voir la mort à ses côtés. Ses amis furent trouver le Gouver-Tome IV.

neur & ·lui peignirent l'innocence & la peur 1680. du Peintre: il en rit beaucoup, & il révoquá l'ordre donné la veille, & fit dire à Crépu qu'il pouvoit revenir à Bruxelles, où il continua de travailler, en essuyant de temps en temps de mauvaises plaisanteries sur sa méprise, qui auroit été fort heureuse pour lui, si elle l'eût guéri de sa passion pour le vin. Il est mort d'une fievre violente, sans que l'on sçache en quelle année. Il avoit épousé la fille de Pauli, Peintre en Mignature.

> Crépu est un bon Peintre de fleurs, moins précieux que van Huysum, Mignon, de Heem, &c. mais il avoit l'art de bien composer ses Tableaux; il donnoit de la légereté à ses fleurs: une grande facilité qui regne par-tout y ajoute un mérite bien remarqué par les Artistes. Nous avons vu des Tableaux de ce Maître qui font estimés en Flandre, & que l'on connoît en

France.

### N. VANDER STRAËTEN.

E bon Paysagiste vander Straëten naquit en Hollande vers l'an 1680. Jamais génie ne fut plus abondant, plus facile & plus fait pour surpasser ceux qui avoient, comme lui peint le Paysage. Il dessinoit supérieurement ses études d'après nature au crayon noir & au crayon rouge; mais ses excès dans la débauche & sa passion pour le vin firent perdre à cet Artiste son talent, sa fortune & sa réputation. Il passa à Londres

1680.

Flamands . Allemands & Hollandois. 227 Londres, où il fut d'abord très-recherché : il ne pouvoit suffire à satisfaire les Curieux, & tout ce qu'il faisoit alors justifie leur choix; mais fes passions augmenterent avec ses richesses. & le profit considérable qu'il tiroit de ses talens au-lieu de les augmenter, ne servirent, par le mauvais usage qu'il en fit, qu'à les dégrader. Il ne recherchoit que ceux qui avoient la complaisance de boire à ses dépens, de louer ses excès, &c. Bien-tôt cette vie honteuse absorba ses esprits. Ses Ouvrages n'eurent de mérite que cette facilité qui n'est agréable que lorsqu'elle est soutenue par le jugement & le scavoir. On a vu cet Artiste peindre en un jour dix Tableaux qui étonnent pour la variété. On y voit des Chûtes d'eau, des Vues des Alpes, des Forêts de sapins, &c. Ces débauches de génie se voyoient à Londres dans un Cabaret, où les plus grands Seigneurs alloient admirer la plus heureuse fécondité, jointe à la plus grande pratique.

Ce n'est point pour ces derniers Ouvrages que nous proposons cet Artiste pour modele, & encore moins pour son inconduite qui le rendit méprisable, & qui le sit mourir de misere. Mais nous indiquons ses premiers Tableaux com-

me des productions à imiter.





# JEAN VAN HUYSUM:

ELEVE DE SON PERE

JUSTE VAN HUYSUM.





E Peintre illustre dans son genre a surpassé tous ceux qui ont peint, comme lui, des sleurs & des fruits; ses Ouvrages excitent autant de surprise pour leur sini que d'admiration pour leur vérité.

Jean van Huysum naquit à Amsterdam, le 5 Avril 1682, de Juste van Huysum, Peintre de sleurs, qui avoit fait de sa maison une espece de Manusacture de Peinture, dans laquelle il

em-

employa ses fils, qui peignirent des vases, des dessus de portes, des paravans, &c. tout ce 1682. qui pouvoit servir à orner des Appartemens. des Jardins, Perspectives, Paysages, Architecture, Figures, Fleurs, Animaux, tout y fut peint : on n'avoit qu'à entrer dans cette espece de

magasin pour se meubler.

Jean van Huysum, qui étoit l'aîné de ses freres, ne fit pas consister ses talens à peindre vîte, & son mérite à gagner de l'argent, il se proposoit pour objet la gloire & la perfection; aussi acquit-il bien-tôt une grande pratique, mais ce fut sur-tout lorsqu'il eut atteint la maturité de l'âge; alors étant marié & plus maître de son temps & de son goût, il se livra tout entier à la passion qu'il avoit pour la gloire, &

par conséquent pour la perfection.

Après avoir vu les Ouvrages de Mignon & de tous ceux qui avoient excellé à représenter des Fleurs & des Fruits, il essaya de toutes les pratiques qui pouvoient le conduire à imiter la couleur & la légereté de chaque fleur, de chaque feuille. & des fruits différens; il ne tarda pas à étonner les Hollandois. Ceux mêmes qui avoient donné les fleurs choisies de leur jardin. convinrent que la nature perdoit de fon éclat auprès de l'imitation. On cite un Tableau de lui qu'il a peint dans sa jeuncise en 1716, pour un Curieux que l'on nomme M. Galer. Tous ceux qui le virent furent dans la plus grande surprise. Le Prince Guillaume de Hesse, qui faisoit rechercher les plus beaux Tableaux pour son Cabinet, ne put assez louer le mérite de ces fleurs : tous les Curieux de fleurs en procurerent au Pein1682.

tre, qui les sçut embellir encore, & s'il est pers mis de le dire, ajouter à leur fraîcheur, à la légereté de leurs seuilles celle que l'art lui avoit

apprise.

Ce fut au goût des François qu'il dût sa réputation qui fut portée par-tout. L'Envoyé de France, le Comte de Marville, acheta pour lui deux Tableaux, & deux autres pour le Duc d'Orléans: on paya pour lors chaque Tableau douze cens florins d'Hollande : prix qui a encore augmenté depuis. Il en sit quatre pour M. Walpole, fix pour M. Page, qui furent envoyés à Londres. Le Prince de Hesse en commanda plusieurs à des prix considérables. Le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, le Roi de Prusse & presque tous les Princes d'Allemagne, firent acheter des Tableaux de van Huysum. Enfin on vit, dans deux Ventes publiques, exposer six Tableaux de lui : le nombre ne fut pas nuifible aux prix de ses Ouvrages. M. de Reuver de Delft paya 1450 florins, pour celui qui représentoit des fleurs, & 1005 florins, tout argent d'Hollande, celui qui représentoit des Fruits; & d'autres plus petits furent achetés neuf cens, huit cens & sept cens florins: ce grand Peintre prouve bien que l'amour de la gloire & de la perfection est quelquetois récompensé par la fortune.

Le prix excessif que vin Huysum reçut de ses Tableaux lui sit redoubler ses soins & ses recherches; personne ne sut admis dans son attelier quand il travailloit: on dit que ses freres en surent également privés; il vouloit apparamment dérober au public sa façon de purisser ses couleurs ou de les employer: petitesse à tous

égards,

Flamands, Altemands & Hollandois. 231 Egards: charlatanisme qui ne doit jamais être \_ mis en usage par les grands Artistes; aussi ne 1682. rapportons - nous ceci que d'après van Gool, Historien Hollandois, qui dit encore que van Huy sum n'avoit jamais voulu d'autre Eleve qu'une Demoiselle Haverman, qui égala assez son Maître pour lui inspirer de la jalousie, & dont il n'auroit pu se défaire, si elle ne se sût deshonorée par une foiblesse qui la força de partir & de se rendre à Paris où ses Ouvrages furent recherchés, & qui lui mériterent, dit-on, une place à l'Académie royale de Peinture : mais ce dernier fait n'est point vrai, elle n'eut jamais l'honneur d'être de l'Académie.

Il paroît affez certain que van Huysum, aigri par des chagrins domestiques, & sur-tout par la débauche de son fils, devint jaloux, sauvage, fuyant le monde, qui l'évita également & ne rechercha que ses beaux Tableaux; tant de mérite excita l'envie; les uns répandirent le bruit que ses Ouvrages diminuoient en mérite d'autres le disoient mort : ces faussetés furent connues à la honte de ceux qui en étoient les auteurs. Van Huysum mourut le 8 Février 1749.

Juste van Huysum, frere de notre Peintre, mourut à l'âge de vingt-deux ans, il peignoit des Batailles en grand & en petit avec une facilité étonnante, sans modeles, tout de génie

& avec goût.

Jacques van Huysum, autre frere mort à Londres, où il copia si bien les Ouvrages de son frere fean, qu'on y étoit trompé; il vendit ses copies quarante & cinquante louis le couple, il en composoit lui-même d'après nature qui sont P 4 recherchés.

La Vie des Peintres.

recherchés. Ses Tableaux augmenterent de prix comme ceux de son frere.

Le troisieme frere de Jean van Huysum est encore vivant & d'une conduite estimable. Il enseigne en Hollande le Dessein aux personnes de considération.

On convient affez généralement que notre Peintre a surpassé tous ceux qui ont peint des fleurs & des fruits : le soin qu'il prenoit à purifier ses huiles pour préparer ses couleurs, & les recherches qu'il a faites pour trouver les plus éclatantes & les plus solides, est un autre mérite, dont la postérité lui sçaura gré. Nous avons avec soin examiné les Tableaux de ce Maître, les uns finis, d'autres moins avancés, & quelques-uns à peine ébauchés : c'est d'après cet ordre que nous osons essayer de développer

sa pratique dans l'opération.

L'impression en blanc des fonds de ses panneaux ou de ses toiles étoit préparée avec le plus grand soin, & une pureté qui lui ôta la crainte de voir pousser ou détruire les couleurs qu'il y appliquoit avec bien de la légereté; excepté les clairs, il glaçoit toutes les autres, & même ses blancs, jusqu'à ce qu'il eût trouvé le ton; c'est par-dessus cette préparation qu'il sinissoit les formes, les lumieres, les ombres, les reflets; tout y est avec chaleur & précision. fans sécheresse & sans négligence; le duvet, le poli, le velouté, la transparence, & l'éclat le plus vrai & le plus brillant, se trouvent partout avec cette touche que la nature indique, & qui n'est ni maniere ni hazard. Les vases qu'il a sçu habilement placer, & dans lesquels il po-

foit

Flamands, Allemands & Hollandois. 233 foit ses fleurs, sont encore d'après nature : les bas-reliefs; aussi finis que le reste, ne déparent 1682. point ses Tableaux, qui sont la plûpart bien composés & d'une harmonie scavante, de la lumiere & des ombres; on recherche beaucoup plus ceux qui ont des fonds clairs, parce qu'ils ont plus d'éclat, ils sont plus chers & ont coûté plus de peine à l'Auteur; il s'en trouve où les fonds sont bruns, sans être noirs, qui plaisent autant aux Artistes. On y trouve le même éclat, mais plus de force & d'harmonie; au reste, il y a un choix à faire dans ses Tableaux. Il s'en trouve de plus heureusement composés & dans lesquels la lumiere est plus ou moins bien réunie : il avoit l'adresse de former ses groupes en sorte que les fleurs les plus éclatantes tenoient le centre, & il dégradoit par la couleur de chaque fleur depuis le centre jusqu'à l'extremité de son groupe. Des nids d'oiseaux, leurs œufs, les plumes, les insectes, les papillons, les gouttes d'eau, tout est avec la plus grande vérité, & fait illusion dans ses Ouvrages.

Après avoir fait cet éloge, qu'il me foit permis de dire que les fruits nous ont paru quelquefois comme de l'ivoire ou de la cire : une touche plus sûre auroit aussi annoncé plus d'art. Ses études lavées ou dessinées sont au même dégré de précision & chérement vendues. On a vu payer à Amsterdam mille trente-deux florins pour quatre Paylages lavés & touchés à la plume; ajoutez au talent de ce Peintre un avantage qui n'existoit pas du temps de Mignon & de Heem. Les Artistes Hollandois n'avoient pas un choix de modeles à copier, comme

van Huysum, qui vivoit du temps que la Hol-1682. lande étoit en possession des plus belles sleurs de l'Europe que des Amateurs cultivoient & cultivent encore avec soin & dépense. Circonftance heureuse pour un Peintre qui a tant de besoin de voir la belle nature, quand il veut la

représenter!

Nous avons parlé de van Huysum comme du premier Peintre de fleurs, il nous reste à le faire connoître comme bon Paysagiste; il est moins connu en France par ses Paysages que par ses Fleurs. Ses Paysages sont bien composés. Sans avoir vu Rome, il en emploie souvent des restes de ses vues immenses qu'il a représentées : on y trouve une couleur excellente; chaque arbre a une touche propre pour son feuillé: les plantes, les plans différens sont tous disposés avec jugement & avec goût. Les figures bien deffinées dans le goût de Lairesse sont très-finies & touchées avec esprit. Il semble encore qu'il copioit la nature dans un pays chaud: les ciels, les lointains, les montagnes, les vallées & le feuillage caractérisent un climat tel que l'Italie. Les Curieux les recherchent en Hollande & les paient fort cher.

M. Testas, Amateur, acheta dans la vente du Peintre un petit Paysage pour le prix de deux cens cinq florins ; un autre petit en grisaille, & heurté comme une esquisse, sut vendu cent cinq florins. Les deux seuls Paysages avec figures que nous connoissons en France de van Huysum, sont à Rouen, chez M. Marye, Secrétaire du Roi : ils sont des plus fins de ce Maître. On voit à Paris, dans le Cabinet de M.

Flamands, Allemands & Hollandois. 235 de Voyer, deux Tableaux en hauteur : l'un représente des Fleurs, & l'autre des Fruits, tous 1682. deux du plus beau de ce Maître. Chez M. Blondel de Gagny, deux Tableaux clairs, un de Fleurs & l'autre de Fruits. Chez M. de la Lyve de Jully, deux Tableaux Fleurs & Fruits. Chez M. Lempereur, ancien Echevin, deux beaux Tableaux, l'un de Fleurs & l'autre de Fruits. Chez M. de Julienne, un Panier rempli de fleurs.

Dans le Cabinet du Prince de Hesse, un Ta-

bleau de Fleurs.

Chez M. Fagel, Greffier à la Haye, un beau Paysage. Chez M. van Heteren, un Tableau fond clair avec des Fleurs; & une Chasse au cerf dans un beau Paysage. Chez M. Half-Wassenaer, un Tableau où sont des Fleurs. Chez M. van Bremen, un Paysage joli. Chez M. Braamkamp un Vase par 7. de Wit, & les Fleurs par van Huysum: un autre représente aussi des Fleurs: des Fleurs dans un vase de porcelaine; des Fruits dans une soûcoupe & un joli Paysage avec des Figures. Chez M. Leender de Neufville, un grand Tableau rempli de fleurs, très-capital. Et chez M. Lubbeling, un beau Vase avec des Fleurs; son pendant, des Fleurs, des Fruits, un Nid d'oiseau avec les œufs, & un autre avec des Fleurs & des Fruits.

Nous avons vu à la Haye, dans le Cabinet de M. Lormier, mort en 1758, dix Tableaux des plus considérables de Jean van Huysum. Six avec des Fruits & des Fleurs . & quatre Paysages avec des Figures.

SEGRES.



SEGRES-JACQUES

### VAN HELMONT,

ÉLEVE DE SON PER E

#### JEAN VAN HELMONT.





A famille de van Helmont est distinguée dans les Sciences & dans les Arts. Jean-Baptiste van Helmont, Médecin, est célebre par ses découvertes dans la Chymie. Matthieu van Helmont, natif de

Bruxelles, est connu par ses jolis Tableaux qui représentent des Boutiques, des Chymistes, des Marchés à l'Italienne. Ses Ouvrages recherchés

par

par Louis XIV, qui enrichit la France de tant Chefs-d'œuvres étrangers, en font l'éloge. Ayant 1683 époulé Mue Rossiau, ils furent s'établir à Anvers. où nâquit Segres-Jacques van Helmont le 17 Avril 1683. Il vint au monde avec une foiblesse de tempérament qui a duré toute sa vie. Son pere fut son Maître, & il eut la joie de voir son fils déjà habile à l'âge où les autres ne font que commencer; notre jeune Artiste perdit trop tôt fon pere, mais des talens assurés par l'étude & l'assiduité le ramenerent à la nature & aux grands modeles. Il paroît affez constant qu'il n'a jamais forti de son Pays; ce qui prouve que, quand on est assez heureux de voir la nature, telle qu'elle est, sans y ajouter ce qui est maniere, & quand on est assez judicieux pour en faire un choix, on peut réussir par-tout.

Les Ouvrages qui fortirent de sa main publierent ses talens. Il fut chargé de grandes entreprises. La Ville de Bruxelles, où il se retira, lui procura des occasions de se signaler. Toujours infirme, mais oubliant ses maux, ne les sentant pas même, quand il étoit échauffé par le travail, l'amour de son Art & la grande application détruisirent insensiblement sa santé. Il mourut le 21 Août 1726, âgé de quarantetrois ans quelques mois; il laissa de sa femme Mue Catherine vanden Driessche, trois enfans,

deux filles & un garçon qui est Prêtre.

La Flandre a perdu en ce Peintre un homme habile, qui composoit ses Tableaux d'Histoire avec noblesse & esprit; sa marche est belle, sa couleur est assez vraie, son dessein correct : cet Artiste tient un rang distingué dans l'Ecole

La Vie des Peintres

de Flandre, c'est ce que nous allons justifier par 1683, quelques Ouvrages placés en public.

Le Portrait de ce Peintre se voyoit à Paris, dans le Cabinet de seu M. le Comte de Vence.

A Bruxelles, dans l'Eglise de Sainte Gudule, dans le nombre des Tableaux qui représentent la Profanation du Saint Sacrement, on en voit de van Helmont qui tiennent le premier rang.

Dans l'Eglise de la Madelaine, le Martyre de

Sainte Barbe, Tableau d'Autel.

Dans l'Eglise de Saint Nicolas, la Cananéen-

ne aux pieds de Notre-Seigneur.

Dans l'Eglise des Carmes non Réformés, à côté du maître Autel, le Sacrifice d'Elie, grande & belle composition; & la Bulle Sabbatine au-

dessus du petit portail.

Le Peuple d'Israël qui porte ses bijoux & son or au Grand-Prêtre Aaron pour faire le Veau d'or. Ce grand Tableau sut fait à l'occasion du Jubilé en 1720 & 1735, on le voit à l'Hôtel-de-Ville.

Cinq Tableaux : les sujets sont pris dans la Vie de Saint Joseph, ils sont placés dans la Sale du corps de Métier des Charpentiers.

Dans la Sale de Saint Michel, le Triomphe

de David.

Trois autres de la Vie du Patriarche Jacob dans la Sale des Epiciers.

Dans celle des Mariniers, trois sujets tirés de

l'Ecriture.

Chez les Merciers, deux Tableaux, l'un Jofeph reconnu par ses Freres, l'autre tiré de la même Histoire. Six grands morceaux de l'Histoire de Moyse, appartenans à trançois Leyniers; ils ont été exécutés en Tapisseries. Flamands, Allemands & Hollandois

Le Baptême de Clovis, grand Tableau au maître Autel de la Paroisse de Wambéké, entre 1683.

Bruxelles & Aloft.

L'Enfant prodigue reçu par son pere : grand sujet placé dans le Chapitre de l'Abbaye de Grimbergue, près de Bruxelles, & l'Immaculée Conception dans le même endroit.

La Cene, placée au grand Autel de l'Eglise de Willebroeck, près du Canal de Bruxelles, à

Anvers.

Dans la principale Eglise d'Ath, Sainte Anne, Tableau d'Autel.

Dans le Cloître des Carmes non Réformés, à Gand, Jesus Christ expirant sur la Croix. Figures plus grandes que nature.

Les quatre Evangélistes, au Palais Episcopal

à Ruremonde.

Plusieurs Bustes dans la Bibliotheque de Dil-

leghem, près Bruxelles.

Un Appartement entierement orné de Sujets dans le goût de Teniers, au Château de Catte-

huys, près de Vilvorde.

On trouve encore dans sa famille le Portrait du Peintre, celui de sa Femme; la rencontre de Jacob & Rachel; la Réconciliation d'Esaü avec Jacob; la Mission de Saint Jean pour baptiser & prêcher; la Multiplication des Pains; le Sacrifice d'Abraham; la Sainte Vierge, Saint Jean l'Evangéliste, tous deux à demi corps; trois Bustes peints en pierre, des Enfans les ornent de guirlandes de fleurs qui sont peintes par Morel; ce même Morel a peint les fleurs dont plusieurs Génies vont entourer la Déesse Flore. On conserve dans la même Maison un Chymiste

Chymiste dans son Laboratoire, Tableau cas pital peint par Matthieu van Helmont.

#### JEAN VAN BREDA;

ÉLEVE DE SON PERE

#### ALEXANDRE VAN BREDA.

TEAN VAN BREDA nâquit à Anvers le 19 Mars 1683, il étoit fils d'Alexandre van Breda, bon Paysagiste, qui a représenté très-bien les Vues d'Italie, des Places publiques, des Marchés, des Foires, avec des Figures & des Animaux. Excité par des leçons, des succès & l'exemple d'une étude continuelle, il étudia sous son

pere jusqu'à l'année 1701.

La Collection la plus nombreuse & la plus précieuse d'Anvers appartenoit à facques de Wit, qui faisoit le commerce de Tableaux. Le jeune van Breda eut occasion de les voir. Les beaux Ouvrages de Breugle de Velour l'attacherent particulierement : il n'eut point de repos qu'il n'obtînt la permission d'en faire des copies; il y réussit si heureusement, que de Wit lui proposa de copier pour lui tous les Tableaux qu'il avoit en sa possession; c'étoit augmenter la fortune de de Wit, qui aura sans doute tiré parti de ces trompeuses copies. Van Breda sut neuf ans à étudier & pour ainsi dire, à décomposer les Ouvrages de Breugle de Velour & ceux de Wouvvermans. S'il étoit presque impossible de distinguer ses copies, bientût

Flamands; Allemands & Hollandois. 241 tôt on eut la même peine à distinguer ses imitations: ses Tableaux eurent de la vogue, & sirent sa fortune.

1683.

Van Breda, affuré de sa réputation en Angleterre, y passa avec le Sculpteur Rysbrack, il vit combien on y recherchoit ses Tableaux. Cet encouragement redoubla ses études, ses soins à perfectionner sa maniere & son assiduité au travail; bien-tôt les grands Seigneurs le visiterent : il s'attacha entierement au Comte d'Harlevvater, qui chérissoit l'Auteur & ses Ouvrages. On scait la fin malheureuse de ce Seigneur : son attachement à la Maison de Stuart le fit périr sur l'échafaud en 1715. Van Breda avoit été assiduement voir ce Comte dans sa prison, & la derniere fois qu'il le visita, il reçut de lui, pour marque d'estime, une montre d'or à répétition de grand prix. Notre Artiste inconsolable de la mort de son Bienfaiteur, ne voulut s'attacher à personne. Revenu à lui, il travailla de nouveau, il fit plusieurs Tableaux pour le Roi & pour les principaux de la Cour. Il ne put suffire à tous ceux qui lui en demanderent. En 1723, il épousa Catherine Ryck, Angloise, & en 1725 il quitta ce Royaume & fut s'établir à Anyers, chargé de gloire & de richesses.

A peine sut il arrivé, que la Société académique le choisit pour son Ches. On le vit remplir cette place avec douceur & intelligence: tous ceux qui n'avoient pu obtenir de ses Ouvrages s'en procurerent, mais en petit nombre, parce que les Hollandois, les Allemands, &c. en étoient avides, il eut beau les faire payer cher, il ne put empêcher qu'on ne les lui enlevât:

Tome IV. Q on

1683.

on ne put guere s'affurer d'un Tableau, à moins de l'avoir en sa possession; c'est ainsi que vivoit honorablement notre Artiste chéri de ses Con-

freres, visité & considéré des Grands.

Jamais Breda n'eut plus de gloire qu'en 1746. Lorfque le Roi Louis XV fit son entrée dans la Ville d'Anvers. Sa Majesté sit venir ce Peintre. & lui acheta quatre de fes Tableaux : deux représentant Notre-Seigneur prêchant sur les bords de la mer : le second . Notre-Seigneur faisant des miracles; deux Paysages & des vues de rivieres; on y voyoit une multitude de figures si bien dans la maniere de Breugle de Velour, qu'il sera difficile dans quelque temps de les distinguer de ceux de ce Peintre, qui vivoit plus de cent ans avant cette époque. Le choix du Monarque engagea le Prince de Clermont, le Prince de Soubize, le Duc d'Havré, le Maréchal de Lovvendal & plusieurs autres Seigneurs à acheter & payer honorablement des Tableaux de ce Maître. Le modeste van Breda, qui ne s'attendoit nullement à cet évenement glorieux," en fut si ému, que de retour chez lui, il tomba malade & fut réduit à la derniere extrémité. Cependant il se rétablit bien-tôt, & travailla toujours avec le même desir d'augmenter le nombre de ses jolis Tableaux & sa réputation; toujours tourmenté de la goutte, sa vie réglée & laborieuse finit le 19 Février 1750, à l'âge de soixante-treize ans. Il laissa une fortune honnête à son fils François van Breda, qui est son Eleve, & qui suit sa maniere.

Ce Peintre est, sans contredit, celui qui a approché des plus près des deux Maîtres qu'il avoit

Flamands Allemands & Hollandois. 243 en vue, le Brengle & Wouvvermans; ses Paysages, dans le goût du premier, & une multi- 1683. tude de figures représentant un trait de l'Histoire sacrée ou de l'Histoire prophane, des Fêtes ou des Foires, des Batailles ou des Attaques . &c. font dans la maniere de Wouvvermans; une très-bonne couleur, une touche fine & précise, des ciels, des lointains agréables & naturels, un bon goût de dessein; mais disons tout, il lui manquoit cette pâte & ce large si précieux dans notre Hollandois. Van Breda avoit autant de feu dans les compositions & peut-être plus de génie, c'est sur tout dans ses Tableaux, qui sont dans le goût de Breugie, que l'on voit de jolies figures, dont les groupes sont bien placés, les plans bien déterminés : chaque petite figure a fon caractere & occupe fa place; c'est un bon Peintre, dont la réputation bien établie augmentera toujours; ses Tableaux en grand nombre sont répandus dans l'Europe: voici ceux que nous connoissons.

On voit à Rouen, chez M. Horutner, Négociant, deux Batailles peintes sur bois, & chez l'Auteur de cet Ouvrage, deux autres Batailles entierement dans la maniere de Wonvver-

mans, ils font peints fur le cuivre.

A la Haye, chez M. van Hereren, un Paysage, c'est un Bourg sur le bord d'une Riviere chargée de bateaux, de chariots, & une multitude de figures & d'animaux; on voit dans un autre un Bourg & une Riviere avec figures. &c. & un Paysage avec un Canal chargé de Bateaux, &c. Chez M. Benjaman d Acosta, deux Paylages avec figures, peints sur cuivre.

244 La Vie des Peintres, &c.

A Rotterdam, chez M. Léers, deux Saisons 2

1683. dans un, l'Hyver, & dans l'autre, l'Eté. Et chez

M. Bisschop de la même Ville, une Danse à l'entour d'un mai, une Vue de l'Escaut, un Paysage avec des chariots & des figures, & trois autres du même.





## HÉROMAN (Herman)

# VANDER MYN;

ÉLEVE D'ERNEST STUVEN.



ANDER MYN nâquit à Amfterdam en 1684. Son pere, qui étoit Prédicateur, destina son sils à la Chaire: il sit assez bien ses Humanités, mais il employa également son temps à dessiner; ensin



la Peinture l'emporta sur les Lettres, on lui donna pour Maître Ernest Stuven, bon Peintre de Fleurs, mais d'une conduite extravagante, comme nous l'ayons fait voir dans le 3° Tome,

Q 3 page

page 372 L'Eleve s'appliqua si bien à son Art 1684, que l'on prévoyoit déjà qu'il surpasseroit son Maître dans la représentation des fleurs & des fruits.

> Quoign'on puisse acquérir quelquesois une grande gloire dans un petit genre, il est toujours plus beau de se distinguer dans le grand. Vander Myn, peu sensible à la gloire d'avoir réussi à peindre des fleurs & des fruits, parce qu'il en étoit assuré, eut encore la noble ambition de courir la carriere du Portrait & même de l'Histoire; il semble que cette noble ambition lui tint lieu de Maître. On ignore du moins celui qui conduisit son pinceau avec tant de succès, qu'il se fit remarquer dès sa jeunesse à la Cour de l'Electeur P. lutin avant 1716; cette Cour étoit pour lors le rendez-vous des meilleurs Artistes, qui se disperserent à la mort de ce Prince.

> Ce Peintre retourna à la Haye en 1717, il porta avec lui un Tableau, qui surprit les meilleurs Artistes, il représentoit Danaé: les louanges que l'on donna justement à ce Tableau, firent grand tort à l'Auteur, parce qu'il régla le prix fur l'impression que l'ouvrage avoit paru faire, & cette somme étoit si exorbitante que pertonne n'ofa y penfer : le Tableau lui resta. Deux ans après on vit paroître du même un sujet bien composé & plein d'expressions, c'est Ammon qui vient de commettre un crime avec fa Sœur, & qui la renvoie. Un autre, Thamar qui trompe Juda : sujet traité avec beaucoup d'esprit & de réflexion. Le Paysage étoit aussi peint dans la grande perfection. Ce défaut d'exiger

Flamands, Allemands & Hollandois. 247 d'exiger trop d'argent de ses Ouvrages, tout bons qu'ils étoient, l'a souvent réduit à la mi- 1684. sere : on dit même qu'il fut forcé de les mettre en gage, & que ne pouvant les retirer au temps marqué, ils resterent entre les mains de ceux qui lui avoient prêté de l'argent. Anvers étoit pour lors le lieu de sa demeure; il fit un voyage de Paris en 1718 pour porter au Duc d'Orléans, Régent, quelques-uns de ses Tableaux. Le Prince en fut très-satisfait. Coppel, son premier Peintre, ne dissimula point à vander Myn, combien ses Tableaux lui avoient fait plaisir, & conseilla même au Prince d'en acheter. Notre Hollandois perdit encore une fois la tête, il mit ses Ouvrages à si grand prix, qu'on les lui laissa: il manqua même de considération pour Coppel, qui l'avoit présenté au Régent, & qui lui avoit rendu tous les services d'un galant homme. Les Tableaux furent emballés & renvoyés en Flandre. Il ignoroit sans doute que l'avarice dégrade le génic ; qu'un grand Artiste qui a de la sagesse ne manque jamais, & qu'un peu plus ou un peu moins de bien disparoît toujours à côté de la gloire. Le plus beau Tableau qu'il a fait dans sa vie, représentant Saint Pierre qui renie Notre-Seigneur, fut gâté par un clou qui s'étoit défait de la Caisse; cet accident acheva de ruiner entierement vander Myn. De retour à Anvers, il fit les Portraits de la famille d'un riche Anglois nommé Bourrouchs. Ce Tableau étoit d'une grande beauté & lui attira l'amitié de cet Amateur, qui le mena avec toute sa famille en Angleterre. Il fut aussi-tôt chargé de faire les Portraits des principaux de la Cour de Londres;

1684. le Portrait du Duc & de la Duchesse de Chandos en pied, & grand comme nature, dans un même Tableau représentant l'Attelier d'un Peintre, lui fut payé cinq cens guinées, c'est une belle composition, la Dame assise devant le chevalet, faisoit le Portrait de son mari; il est bon de dire qu'elle peignoit réellement, & qu'elle aimoit beaucoup la Peinture; il a fait un grand nombre de Portraits pour le Chevalier Page, entr'autres celui du Chevalier qui descend de son Carosse pour visiter sa Mere qui est représentée sur le premier plan, un Domestique ouvre la portiere &c. Ce Sujet très-ingrat est très-bien traité: les Amateurs & les Artistes vanterent le mérite du Peintre; déjà accablé d'Ouvrage, il fut obligé de prendre une maison spacieuse qu'il loua deux mille florins par an; sa Famille & ses domestiques montoient à vingt-deux personnes qu'il auroit pu soutenir, s'il avoit eu de la conduite. Il eut le malheur de perdre sa femme qui lui laissa sept enfans; à peine le deuil fut-il fini, qu'il négocia un nouvel engagement avec une jeune Hollandoise qu'il envoya chercher avec ostentation: ses enfans & ses amiss'y opposerent, mais pour y réussir, il trompa tout le monde, en faisant voir, par des faussetés, qu'il possédoit plus de richesses qu'il n'en avoit effectivement, & dont il fut puni par la suite, quand ses enfans lui demanderent leur légitime.

Ce mariage inconsidéré lui attira le mépris de ses amis, qu'il augmenta ensuite par une conduite folle & fastueuse qui le ruina & l'endetta. Une nouvelle mortification mit le comble à sa disgrace: il venoit de peindre la Princesse de Galles

85

Flamands, Allemands & Hollandois. 249

& son frere le Duc de Cumberland, tous deux en pied & de grandeur naturelle, rien n'étoit plus 1634. ressemblant & mieux peint: les accessoires, les étoffes, tout étoit richement orné & rendu à faire illusion. Ce beau Tableau lui resta: les uns disent qu'il avoit exigé mille guinées : d'autres croient que ses ennemis l'avoient perdu à la Cour. Il avoit encore peint d'autres Tableaux de famille historiés, entr'autres un Concert bien composé. Le Portrait de Leach, Résident à Bruxelles pendant bien des années, un Courier lui

apporte un paquet de dépêches.

Notre Peintre fut toujours bien payé, mais sa prodigalité fut aussi insensée que son avidité fut honteuse. Cet homme insatiable d'or, le répandoit à pleines mains : étant un jour invité à dîner dans un Navire Hollandois, il prodigua, en sortant, une somme immense, & il sit les mêmes folies en mille autres occasions. Ses enfans étonnés de cette profusion, le croyant infiniment plus riche qu'il ne l'étoit, lui demanderent le bien de leur mere qu'il avoit encore eu la vanité d'exagérer; il satisfit à peine ses enfans, & devint la proie de ses Créanciers.

Le Prince d'Orange étant à Londres pour épouser une Princesse d'Angleterre, vander Myn composa en homme d'esprit une Allégorie sur ce mariage; ce Tableau est placé en Hollande au Château de Loo, & il est généralement loué. Ce Peintre perdit sa deuxieme femme, de laquelle il avoit encore deux enfans. Tourmenté pour ses dettes, il quitta Londres en 1736, & vint avec deux de ses fils en Hollande; il présenta au Prince d'Orange quelques Portraits de la famille

d'An-

250

1684.

d'Angleterre: le Prince le reçut très bien & le protégea ouvertement. On rapporte qu'il en reçut quinze cens florins de pension par an. Il étoit encore temps pour vander Myn de rétablir sa fortune: mais un troisieme mariage qu'il sit, malgré les représentations de tous ceux qui lui voulurent du bien, combla ses malheurs; il perdit la protection du Prince d'Orange, ce qui l'obligea de retourner en Angleterre, où il demeura avec ses ensans, il ne jouit pas long-temps de ce mariage, il mourut à Londres au mois de Novembre 1741, laissant sa veuve & huit en-

fans, dont sept sont Peintres.

Les défauts de cet Artiste étoient une vanité excessive, une magnificence déplacée & une avidité sordide. Il mourut sans bien, après en avoir gagné plus qu'aucun Artiste de son temps. Il étoit tres laborieux, bon Peintre d'Histoire; excellent pour le Portrait, & pour les Fleurs & les Fruits. Peu d' rtistes ont réussi comme lui dans ces différens genres. Ses Portraits ressemblans sont coloriés avec force & fans maniere, chaque modele lui donnoit des tons différens : ses étoffes sont à tromper & bien pliées, les fonds riches & pleins d'harmonie: il avoit des Artistes pour l'aider dans ses draperies, mais il repeignoit tout : ses Tableaux d'Histoire méritent d'être loués, ils font moins bien coloriés, la carnation est quelquefois rougeâtre, souvent grise, son dessein est peu sçavant, mais assez correct pour laisser voir qu'il ne faisoit rien sans la nature. Les Tableaux de fleurs que nous avons de lui font touchés avec légereté & avec bien de l'éclat & de la vérité. Nous ne connoissons point d'OuFlamands, Allemands & Hollandois. 251 d'Ouvrages de ce Maître en France: voici les plus connus après ceux que nous avons cités.

1684.

On voit chez M. Half. Wassenaer, à la Haye, un beau Tableau d'Histoire représentant Notre-

Seigneur qui marche sur la mer.

A Amsterdam, chez M. Braamkamp, une Coquette habillée en satin blanc; une Bergere bien ajustée; une jolie Brune; un Homme habillé à l'Angloise, avec une jeune Fille; une autre jolie Brune. Chez M. Léenders de Neufville, deux Portraits, un Homme & une Femme.

Chez l'Electeur Palatin, un Enfant entouré de fleurs, il tient un perroquet sur sa main gauche; un beau Tableau de Fleurs; un autre En-

fant avec des fleurs.

## N VAN KESSEL.

VANKESSEL, neveu de Ferdinand van le effel, est originaire d'une famille qui a donné à la Peinture un grand nombre d'habiles Artistes. Il les auroit peut-être tous surpassés s'il ne s'étoit livré trop à la crapule, il est certain qu'à en juger par quelques uns de ses Tableaux dans le goût de ceux de Teniers, il auroit égalé ce Maître. Une facilité de dessiner tout d'après nature, sit valoir à tout ce qui sortoit de sa main le prix qu'il en demandoit. Il sut à Paris où il dessina encore, & ne put assez dessiner pour répondre au goût des Amateurs, ses petits Tableaux, dans lesquels il représentoit des Paysans, leurs Fêtes, leur Ménage, & tout ce qu'il avoit

La Vie des Peintres, &c.

1684.

252

remarqué dans la vie des Villageois. Il gagnat beaucoup d'argent, & s'il avoit été toujours aussi assidu & aussi modéré dans ses passions, il auroit été un des plus grands Peintres, comme il est un des Dessinateurs les plus distingués, mais le vin éteint promptement le génie, comme nous l'avons sait remarquer plusieurs sois. Ses desseins sont dans le goût de ceux de la Fage, il y regne

un esprit & un caractere surprenant.

L'argent qu'il avoit apporté de Paris sut dépensé & dispersé à Anvers : il sinit alors par épouser une semme qui aimoit tous ses désauts, parce qu'elle les avoit. Ferdinand van Kessel, son oncle, étant mort à Breda, notre Peintre y transporta tout son ménage : il hérita de tous les biens de son oncle & d'une belle Collection de Tableaux, d'un grand nombre d'Esquisses des Maîtres Hollandois, & de beaucoup de Desseins & de Recueils complets en Estampes d'Italie, de France, &c.

Van Kessel, encore une sois enrichi, méprisa le genre de Teniers, il voulut saire le Portrait; il en sit esse chivement de ridicules, l'on se moqua de lui; il reprit son train de vie avec tant d'extravagance qu'il tomba de nouveau dans la misere. On ne nous apprend point sa mort. Nous le citons pour ses premiers Ouvrages qui ont un vrai mérite, & pour ses Desseins qui ont de la finesse, de l'esprit & la plus grande liberté.

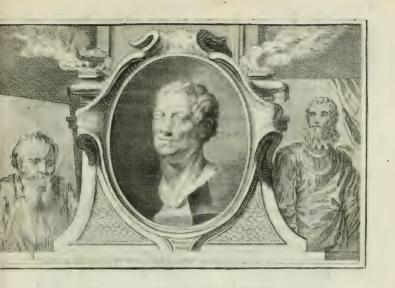

## BALTHAZAR

# DENNER,



A M A I S l'Art n'a pouffé plus loin l'imitation de la nature dans ses dé- 1685. tails & l'extrême fini des têtes que le Peintre dont nous allons parler.

Balthazar Denner naquit à Hambourg le 15 Novembre 1685 de

Facob Denner, Ministre des Minoristes pendant soixante ans à Altena, & de Catherine Wiebe qui virent avec douleur languir leur enfant des suites d'une chûte. Continuellement assis ou couché, les amusemens de l'enfance ne le touchoient pas autant que celui de copier des ima-

ges ou d'autres petites estampes : il oublioit son

mal quand il dessinoit.

Il eut d'abord pour Maître le meilleur Peintre d'Altena; il passa ensuite dans l'Ecole d'un autre à Dantzik : ce fut celui-ci qui lui enteigna à peindre; il le quitta & ne fit plus que copier tous les bons Tableaux qu'il put obtenir.

Il paroît que ses parens ne comptoient pas affez sur ses progrès, tout rapides qu'ils sussent, pour fonder sur eux l'espérance de sa fortune. Ils lui firent quitter en 1701 l'attelier du Peintre pour le comptoir. Il apprit le Commerce chez un oncle, riche Négociant de Hambourg; mais en remplissant ses devoirs avec exactitude, il confacroit ses loisirs au Dessein & à la Peinture.

Il fut envoyé à Berlin en 1707, où le Roi Frédéric II avoit rassemblé les meilleurs Artistes. Denner saisit cette occasion pour copier les plus beaux Tableaux, il dessina assiduement d'après le modele vivant. Son amour pour notre Art fut secondé par ses talens : les Artistes lui confeillerent d'abandonner le Commerce pour un Art qui lui étoit naturel; leurs avit s'accordant avec les inclinations, ils furent bien-tôt écoutés. En 1708 il quitta le Commerce & embrassa la Peinture l'année suivante : il peignit en mignature le Duc Chrétien Auguste, Administrateur d'Holstein-Gottorp & la Princesse sa sœur. Il avoit si bien réussi qu'on l'invita d'aller à Gottorp. où il peignit dans un seul Tableau vingt un Portraits de cette famille illustre, auxquels il ajouta aussi le sien. Ce Tableau frapa tellement le Czar Pierre le Grand, loriqu'il fit la conquête du

Flamands, Allemands & Hollandois. 25% du Holstein, qu'il voulut l'enlever pour fatisfaire sa curiosité; mais ce Monarque s'en détacha, lorsqu'il apprit que le Duc & sa famille verroient avec peine emporter un Ouvrage si précieux.

Denner épousa en 1712 Mile Esther Winter issue d'une très bonne famille, dont il eut six enfans. Cette femme aimable a suivi son mari dans les différens voyages qu'il a faits. Il peignit alors Frédéric IV, Roi de Danemarck. La Prinresse de Slesvick, Maîtresse de ce Monarque. invita Denner d'aller à Hussum: il y peignit plusieurs fois son Portrait & ceux des principaux Seigneurs de sa Cour; retourné à Hambourg, il fit le Portrait du Prince Mensicof, qui lui donna cent ducats lorsqu'il vit la tête finie.

La Peste qui sit des ravages dans sa Ville, le etint une année entiere à la Campagne : cependant il fit un voyage à Amsterdam & à Londres, où il ne resta que peu de temps, mais assez pour y laisser de ses Ouvrages. En 1717, le Roi de Danemarck l'appella à Hussum, il y fit plus de vingt Portraits de ce Monarque; il ne put refuser le Roi qui le mena à Copenhague, où il resta dix mois : voyage très - lucratif & très honorable; on voulut l'y fixer, mais il s'en excusa par l'attachement qu'il avoit pour sa famille.

La Duchesse de Wolfembutel le fit demander à fa Cour en 1720 : il y peignit plusieurs fois cette Princesse; de-là appellé à Hanovre, il sit les Portraits de quelques Milords & de Dames: on le détermina au voyage de Londres, où il arriva l'année suivante; il y porta une Tête de

vieille

vieille femme, qui a fait l'admiration du Che-1685. valier vander Werf & de l'Amateur Hinck. Lorsque Denner passa à Rotterdam pour se rendre en Angleterre, toute cette Nation rendit justice à ses talens, en employant son pinceau : on vint voir cette Tête de Vieille, on en offrit cinq cens guinées, qu'il refusa; l'Empereur Charles VI en donna depuis cinq mille huit cens soixantequinze florins; celui qui fut chargé de la lui présenter, eut l'honneur de baiser la main de Sa Majesté qui garda si soigneusement ce Tableau. qu'il n'y avoit que lui feul qui eût la clef de l'endroit où elle étoit renfermée. Il obtint dans la suite le pendant de cette Vieille que Denner sit pour le même prix. Après avoir beaucoup travaillé à Londres, il retourna, à la priere de ses parens & de ses amis, à Hambourg. Ce sut là que le Comte de Staremberg, Envoyé de l'Empereur, lui demanda, au nom de son Maître. le pendant de la Vieille, dont il a été parlé, & quelque-temps après il envoya à Sa Majesté une Tête de Vieillard, dans laquelle est rassemblé tout ce que la vieillesse peut offrir de remarquable. Ce sont deux Chefs-d'œuvre de ce Maître.

Notre Artiste retourna à Londres, & manqua de périr dans le trajet; il y fut reçu, avec la plus grande joie, des Grands & des Artistes; il sit nombre de Portraits & finit la Tête destinée pour l'Empereur, qui fit l'admiration de tout le monde, il la remit au Baron de Palm, son Envoyé. & quitta Londres, parce qu'il ne put supporter l'odeur du charbon de terre. Arrivé à Hambourg, sa réputation bien établie par-tout le sit appeller en 1729 à la Cour de Blankenburg, où il

Flamands, Allemands & Hollandois. 257 Il peignit le Duc & la Duchesse. Il sut à Dresde, où il sit le Portrait du Roi de Pologne qui lui 1685; paya cinq cens ducats; il céda au Monarque une ou deux Têtes de sa main.

Enfin, fatigué de cette vie errante, il alla à 'Amsterdam, & après une année d'absence, il se rendit à Hambourg, bien déterminé à ne plus faire de longs voyages. Le Roi de Danemarck Chrétien VI, étant à Altena en 1734, se fit peindre par Denner, qui fut à Brunswic, & s'engagea de faire un Tableau pour la Galerie de ce Prince, qu'il envoya depuis, & qui fut recu avec admiration & richement payé. L'année suivante il fit les Portraits du Duc Chrétien Louis de Meklenbourg & de sa famille. Le Duc Ferdinand Albrecht de Brunsvvic avoit pris jour pour se faire peindre, la mort l'enleva dans le même temps, au grand regret de sa Cour. Denner y fit les Portraits de quelques Seigneurs; & se rendit à sa patrie.

Le Roi de Danemarck étant encore à Altena avec la Princesse Sophie. Charlotte sa sœur, Denner fit le Portrait de la Princesse & d'autres Seigneurs. Le Roi lui offrit une pension considérable, pour qu'il allât s'établir à Copenhague; il s'excusa comme par le passé : il avoit effectivement, deux ans auparavant, loué une maison à Amsterdam, où il se rendit pour y demeurer & pour ne plus voyager: mais après y avoir demeuré trois ans & demi fort occupé, il retourna à Hantbourg. A peine fut-il arrivé que le Duc d'Holstein-Gottorp, Grand-Duc de Russie, l'appella à Kiel, où il peignit deux fois ce Prince en grand & en pied : on en a fait depuis nombre de co-Tome IV. pic9

pies pour envoyer dans les Cours de l'Europe: 1685. les Portraits qu'il fit à Ploën du Duc & de sa famille lui mériterent le plus grand accueil.

> L'Impératrice de Russie lui sit offrir de le défrayer de son voyage, s'il vouloit se rendre à fa Cour, & mille ducats pour son Portrait. Ce grand voyage l'effraya, Îui qui étoit accoutumé à se transporter par-tout facilement, ne put se résoudre à partir : il voyoit cependant une fortune certaine; il céda à ses craintes, & il refusa l'honneur que cette Princesse lui faisoit. Il peignit, dans le temps de ce refus, le Roi de Suede, pour lors à Hambourg, & l'année suivante, l'Electeur de Cologne en petit & en grand. Le Duc de Ploën, en passant par Hambourg, fit aussi faire son Portrait.

> Il fut encore à Brunswic pour y peindre la Donairiere du Duc Auguste-Guillaume Vechel, il en fit plusieurs d'après cette Princesse & d'après la Duchesse de Wolfembutel & d'autres personnes de distinction : il fut si bien reçu dans cette Cour, qu'il se détermina à s'y rendre pour s'y fixer. Il retourna dans cette intention à Hambourg, & prêt à partir, la mort l'enleva le 14 Avril 1747.

> Nous considérons cet Artiste comme le premier qui ait sçu peindre une tête avec le plus grand fini: fon expression est vive & naturelle, la couleur & sa touche sans maniere, sans gêne, sans roideur: l'harmonie est résléchie & copiée. mais il est médiocre Desfinateur en tout, excepté ses têtes: il composoit sans goût, sans principes : ses draperies sont médiocres, sans forme de plis & fans vérité. C'est toujours un homme unique, mais que nous ne proposerons jamais pour modele :

Flamands , Allemands & Hollandois: 250 modele: il a cependant fait des Portraits dans la maniere de Rembrant, à s'y méprendre, 1685. tels que le sien & celui de sa femme, l'on croit y voir le fang circuler, & l'on apperçoit jusqu'aux pores de la peau; une maniere plus libre suppose plus d'art, & tient moins de la peine qui est toujours une marque de peu de génie. Nous ajoutons aux Tableaux nommés un petit nombre qui nous font connus.

Chez M. Lormier , à la Haye , deux Têtes ; un Vieillard & une Vieille, peints sur cuivre: autre Vieillard affis, avec des mains, peint sur

toile.

Et chez M. Léenders de Neufville, à Amsterdam, un Hermite aussi d'un beau fini.

## WINCESLAS-LAURENT,

#### REINER,

ELEVE DE SON PERE

70 SEPH REINER.

INCESLAS-LAURENT REINER na-W quit dans la Ville neuve de Prague en 1686 1686, fils de Joseph Reiner, Sculpteur médiocre, qui fut d'abord son Maître; ce fut chez son Oncle Distillateur & Marchand de Tableaux qu'il commença à faire quelques progrès. Etant obligé de travailler à des Desseins & des Copies pour le Commerce de son oncle, ces essais n'auroient R 2



que peu aidé à le former, si les bons Peintres Hulvvachs & Brandel, amis de la maison, ne s'étoient portés à encourager les talens du jeune Eleve: il profita beaucoup de leurs conseils. mais l'usage de Prague, encore trop suivi dans d'autres Villes, lui fit perdre bien du temps; il falloit passer trois ans sous quelque Maître Peintre, pour acquérir le droit de l'être: usage tyrannique qui ne peut servir qu'à décourager les Eleves ou perpétuer parmi eux le mauvais goût. Les Princes les plus éclairés aujourd'hui ont substitué sagement à cet usage les établissemens des Académies, dont la direction est confiée à des Maîtres habiles, & d'une sagesse reconnue, qui ont la générosité d'offrir à leurs Eleves de bons modeles & l'heureux don de leur inspirer de l'émulation par des prix & d'autres distinctions.

Le jeune Reiner, après avoir joué trois ans le rôle d'Apprentif chez un barbouilleur nommé Schweiger, devint à la fin libre & se livra tout entier à son Art. Ce génie heureux, sans être jamais sorti de sa Patrie, parvint à la célébrité dans différens genres, tels que l'Histoire à l'huile, à Fraisque, le Paysage & les Batailles; il auroit pu réussir & même exceller en beaucoup d'autres, tant il avoit étudié à fond toutes les regles de son Art.

Reiner voulut voir Vienne: les beaux Arts protégés par la Cour furent son principal objet; il s'y maria & revint dans sa Patrie pour y satisfaire le goût des Amateurs: il composa d'abord plusieurs sujets qu'il exécuta à Gaeming, dans la Chartreuse; on assure qu'il a peint une Eglise

à

Flamands, Allemands & Hollandois. 261
à Breslau. Continuellement occupé, toujours estimé pour ses talens & ses mœurs, il sut singulierement regretté à sa mort, qui arriva en 1743; ses sunérailles se firent avec distinction; il sut enterré dans l'Eglise de Saint Gilles de l'ancienne Ville de Prague.

Les compositions sont abondantes dans les Tableaux de ce Peintre : son dessein & sa couleur lui ont mérité de grands éloges ; son Paysage est colorié & touché avec vigueur & vérité : les sigures & les animaux, dans ses Batailles & ses Paysages, sont assez dans la maniere de Pierre

van Bloemen.

Le Roi Auguste de Pologne a fait placer les Tableaux de Reiner dans sa superbe Galerie. Le Comte de Brulh, son Ministre, possede plusieurs de ses Ouvrages.





## JACQUES

# DEROORE.

ÉLEVE

DE VAN OPSTAL.





À CQUES DE ROORE nâquit à Anvers le 20 Juillet 1 686. Il perdit son pere étant fort jeune: sa mere le plaça aux Ecoles latines: le dessein occupa autant ses momens que les principes d'une lan-

gue qu'il n'apprenoit qu'à regret. Il parvint à la fin à obtenir un Maître, & il quitta le Collége; il avoit des partisans de son goût qui le

lou-

La Vie des Peintres . &c.

soutenoient dans son projet auprès de sa mere. Elle étoit fille du bon Peintre Thierry vander 1686. Haege; elle avoit encore son frere & son neveu, tous Peintres: on ne doit pas être étonné si de Roore aimoit cet Art, & s'il pouvoit compter sur les secours nécessaires à son avancement. Louis vanden Bosch lui enseigna pendant deux ans, & depuis, vander Schoor lui montra à peindre.

La mort de la mere de notre Eleve interrompit ses études : ses Tuteurs le forcerent de quitter la Peinture pour apprendre l'Orfevrerie mais il ne perdit jamais de vue son Art favori: ses parens le voyant toujours occupé du Dessein & de la Peinture, l'abandonnerent à son goût.

Abraham Génoels lui donna van Opstal pour nouveau Maître : les Tableaux des meilleurs Artistes furent copiés. Il avança si bien, que celui-ci le jugea digne de faire la copie de Saint Christophe de Rubens pour la Cour de France. De Roore la fit entierement, au point que van Opstal en sut surpris, & ne sit que retoucher légerement quelques endroits.

Alors de Roore se retira chez lui, suivit la nature en tout : il surprit par ses jolis Tableaux. composés tantôt dans le goût de van Orley, & tantôt dans celui de Temers. On lui paya ceuxci trois cens florins le couple. A l'âge de dixneuf ans, il fut reçu dans le corps des Peintres d'Anvers; quoiqu'affidu au travail, il ne pouvoit suffire à la quantité de Tableaux qu'on lui demandoit.

L'envie de voir l'Italie lui fit tout quitter; il trouva l'occasion d'y aller avec le jeune van

R4

1686

Lint qui y avoit déjà demeuré, & qui parloit la langue Italienne: mais n'ayant que vingt-trois ans, il ne put forcer son Tuteur à lui rendre ses comptes: cet obstacle arrêta de Roore, qui regretta en tout temps de n'avoir pas vu Rome.

A l'âge de vingt-cinq ans, il peignit en société avec van Opstal plusieurs Tableaux, qui ont tous passé dans les différentes Cours d'Allemagne, & dans le même temps, le Plafond de la Trésorie, à l'Hôtel de-ville d'Anvers: trois autres Plafonds & un quatrieme pour la Ville de Louvain. Ces grands Ouvrages lui firent un nom distingué, ce qui détermina M. Zvveerts en 1700 d'inviter de Roore à venir chez lui ; il y alla : son début fut un Plafond & une Sale entiere; il fit aussi les Esquisses des principaux évenemens de l'histoire de Bacchus pour M. Pickvat, à Rotterdam. La mort de sa femme le rappella à Anvers : il y régla fes affaires & retourna s'établir à Amsterdam, il y passa une année, ainsi qu'à Rotterdam, & fit un voyage à la Haye en 1722, il y peignit un Plafond pour M. Fiérens, Avocat, & pour Mis Poot & Muskeitier: à Leyde, deux Salons ornés de Tableaux d'Histoire, dans l'un il a représenté les sujets intéressans du Pastor Fido, dans l'autre, l'Histoire d'Achilles, & dans le Plafond, l'Apothéose de ce Héros.

L'envie de revoir Anvers le ramena dans sa patrie en 1728. Il sut accueilli avec distinction. M. Dubois lui commanda deux Tableaux, & l'Amiral del Campo, trois: son assiduité au travail ne l'empêchoit point de voir & de cultiver ses amis. Il retourna encore à la Haye, où l'année suivante il peignit deux Plasonds pour le

Receveur

Flamands, Allemands & Hollandois. 265
Receveur des Rentes d'Anvers. Ces grands Ouvrages furent mêlés de plufieurs Tableaux de chevalet. M. Fagel obtint de lui un Tableau bien connu depuis, c'est le Siège du Capitole par Brennus.

En 1740, on vit sortir de sa main quatre grands Tableaux de l'Histoire de Pandore, le Plafond de cette Sale a vingt-huit pieds sur dix-huit, & est composé de près de cent figures: on y voit Pandore au Conseil des Dieux; les compositions furent faites pour M. Hasselaer, Echevin d'Amsterdam. Il fit encore un nombre de Tableaux de chevalet, qui ne manquerent pas de plaire & d'être bien vendus : il avoit encore un autre talent qui l'enrichit beaucoup, c'étoit celui de mettre en état des Tableaux anciens, de les raccommoder ou de les aggrandir. On ne pouvoit distinguer ce qu'il avoit ajouté de sa main : on nous cite cinq Tableaux appartenans à M. van Slingelandt, qui étoient d'Hondekoeter, dans lesquels il est, dit-on, impossible de reconnoître les parties rapportées.

Un autre objet, qui a augmenté la fortune de de Roore, ce fut le commerce de Tableaux qu'il a fait pendant quelque temps en société avec M. Hoet, fils de Guerard Hoet, dont il a été parlé. Notre Peintre, étant devenu infirme pendant quelque temps, mourut le 17 Juillet 1747, âgé de soixante-un ans; il avoit été marié en secondes nôces, mais sa femme étoit morte avant lui: sa succession a passé à des neveux & des nieces. La vente de ses Tableaux & de ceux de son cabinet sut faite le quatre Septembre de la même année, & elle monta à

trente

trente mille florins d'Hollande : Je rapporte ces 1686. petits détails pour faire voir combien il faut être sur ses gardes, quand on consulte les Historiens. Van Gool, qui a écrit cette Vie, est, comme dans la plûpart des autres, presque toujours en contradiction avec lui-même. A l'entendre, de Roore a peu travaillé, il semble qu'il ait été des années sans rien faire, & il cite un grand nombre d'Ouvrages que nous avons encore abregés; tantôt il donne a entendre qu'il confommoit dans l'oissveté ce qu'il avoit amassé en travaillant : tantôt il a la bonté de l'enrichir, apparemment dans des momens de bonne humeur. Nous ne releverons point d'autres méprises sur la Vie de cet Artiste . les particularités qu'il a rapportées sont fausses, nous en avons des preuves.

De Roore avoit du génie : ses compositions en Histoire sont bien pensées & abondantes, il lui manquoit d'avoir vu Rome pour lui donner plus de finesse dans le Dessein, quoiqu'il ne soit pas de mauvais goût, parce qu'il consultoit la nature. Sa couleur est généralement bonne, ses Tableaux de chevalet ont été plus précieux à la fin, parce qu'il avoit appris ( d'après les beaux Tableaux qu'il eut occasion de voir ) à éviter le ton de la palette. Ses teintes sont plus locales, il composoit facilement, avec choix & avec fentiment: ses expressions sont vraies & don-

nent une preuve de son esprit.

Après sa mort, il laissa quelques-uns de ses meilleurs Tableaux à des amis qu'il nomma ses exécuteurs testamentaires.

A M. de Wandelaër, à Leyden, un beau Tableau

Flamands Allemands & Hollandois. 267 bleau représentant Antoine qui donne le Diadême à Cézar, au milieu d'une Place publique, 1686. à Rome.

Jéroboam puni pour avoir adoré les faux

Dieux : à M. Wannaer, à la Haye.

Et celui où Cézar fut deifié dans le champ de Mars: un des meilleurs de notre Artiste appartenoit à sa sœur qui demeuroit à Courtray.

On voit encore chez M. Fagel, à la Haye le sujet qui représente la prise de Rome : & chez M. Versschuuring, deux Tableaux. Ce sont des Bacchantes & des Satyres.

#### JEAN-ABEL

## WASSENBERG,

E'LEVE DE JEAN VAN DIEREN.

W ASSENBERG nâquit à Groningue le 18 Février 1689, fils de Jean Wassenberg, Avocat, qui fit placer son fils au Collége, & lui fit apprendre à dessiner, dans ses momens de loisir. Les exercices des Humanités & du Dessein ne devroient pas être séparés, sur-tout quand les ieunes gens paroissent avoir des dispositions suffisantes, l'un peut les délasser de l'autre: & quand ils renoncent aux Etudes, le Dessein devient leur ressource pour embrasser les autres Arts.

Wassenberg sçut par goût & par devoir remplir deux exercices avec le même succès, après avoir dessiné



1689.

dessiné quelque temps, il commença à peindre! Nouveau plaisir, qui augmenta lorsqu'il vit acheter affez cher ses Copies. Il abandonna ses études pour se livrer entierement au talent qu'il aima bien davantage, quand il le vit couronner par les succès; il ne quitta son Maître, Jean van Diéren, que lorsqu'il épousa en 1712 Mile Jeanne van Oijen. Rotterdam lui parut plus propre à le fixer. Sa douceur lui procura des amis, & sur-tout le Chevalier vander Werf, qui l'aida de ses conseils. Sa grande application & son assiduité à suivre son Maître le rendirent bien-tôt très-habile; il fit voir qu'il ne s'étoit expatrié que pour s'instruire, car il retourna peu de temps après chez lui : on vit avec plaisir, combien ce voyage avoit augmenté son mérite : on le chargea de grands Ouvrages; divers Plafonds & Salons, entourés de ses Tableaux d'Histoire & de Portraits très-ressemblans & bien coloriés lui procurerent l'honneur de peindre le Prince d'Orange & presque toutes les Dames de sa Cour : il fit aussi ceux des Bourguemestres Gqckinga & Bottenius, & celui du Connétable Trip, & de bien d'autres personnes du premier rang: il peignit aussi dans le même temps la Coupole de l'hôtel de M. Sichtermans.

Toujours infatigable au travail, ces grands Ouvrages furent mêlés de petits Tableaux précieusement finis, qu'il fit avec la plus grande finesse. On nous vante de son bon temps une Naissance de Jesus-Christ; un autre de Jesus-Christ encore Enfant. Ces Tableaux de Cabinet égalent en fini ceux des Maîtres qui n'ont jamais

trag

Flamands, Allemands & Hollandois. 166 ravaillé que dans ce genre. Il femble que cet Artiste avoit forcé la nature par ses veilles & 1689. son assiduité. Il succomba: une maladie le frapa tout - à - coup; il mourut le 17 Juillet 1750, âgé de soixante ans. Il laissa sa veuve & trois enfans, deux filles & un garçon. Elizabeth Gertrude & son frere avancent à grands pas sur les traces de leur pere & donnent de grandes espérances.

Nous ne connoissons pas les Ouvrages de cet Artiste. Ceux qui les connoissent les louent beau-

coup.

# FRANÇOIS-PAUL FERG

E'LEVE D'ORIENT.

RANÇOIS-PAUL FERG nâquit à Vienne en Autriche le 2 Mai 1689. Pancrace Ferg son pere étoit un Peintre médiocre & assez peu connoisseur pour confier son fils au nommé Baschueber, qui ne pouvoit le disputer qu'à lui seul en ignorance. Le jeune Eleve eut la patience & le malheur de passer quatre années dans cette Ecole. Enfin son pere ouvrit les yeux & rappella fon fils chez lui, il l'engagea à composer l'Histoire; les Estampes de Calot, de le Clerc furent ses délices, il les copia & les étudia avec foin; mais on lui fit remarquer que ces petites figures étoient peu propres à son avancement. qu'il falloit, avant tout, étudier en grand. Hans. Graf, Peintre habile à Vienne, fut son Maître pour



pour la Figure, mais il lui préféra Orient, grand 1689. Paysagiste, chez lequel il se logea & resta trois ans. Son goût fixé & formé par une étude conftante, & par la disposition la plus heureuse, lui mérita l'estime de ses Maîtres & des Amateurs. qui ne purent le fixer dans sa patrie. L'envie de voyager l'emporta, il quitta Vienne le 18 Octobre 1718: il resta quelque temps dans la Franconie: la Cour de Bamberg, sur-tout, lui procura des Amateurs distingués, il y acquit de la gloire & des richesses. Le Paysagiste Alexandre Thiele, enchanté de rencontrer Ferg à Leipsic, l'engagea à demeurer chez lui à Dresde; il peignit des figures dans les Tableaux du Paysa-

giste, qui en augmentent le prix.

Il resta encore quelque temps dans la basse Saxe, d'où il passa à Londres, où ses talens furent également estimés ; un mariage inconsidéré répandit sur le reste de ses jours une infortune qu'il ne put surmonter par son assiduité au travail. Des malheurs domestiques le forcerent d'abord de diminuer le prix de ses Ouvrages : ce discrédit augmenta avec ses besoins, & il fut tel que cet Artiste, dont les Tableaux s'étoient jusqu'alors vendus cher, se vit forcé de les donner au plus bas prix ; il fut accablé par ses Créanciers qu'il évita tant qu'il put, en cachant sa demeure, tantôt dans un quartier de la Ville, tantôt dans un autre. La mort seule sçut le découvrir & le délivrer d'une vie si malheureuse & si peu méritée. On rapporte qu'il fut trouvé mort devant sa maison si exténué de froid & de misere, qu'il n'avoit pu ouvrir sa porte, ce sut en 1740.

Ce

Flamands: Allemands & Hollandois: 271 Ce Peintre représentoit, comme Berghem & Wouvvermans, les Fêtes agréables des campa- 1689. gnes, les Travaux des Villageois: il ornoit ses Paylages de ruines; d'Architecture du meilleur choix; la pierre & le marbre y étoient distinctement représentés, sans sécheresse & sans froideur. Son goût de colorier, dans ses premieres années, tenoit de la vigueur & de la force des Maîtres d'Italie. Quand il les quitta & qu'il continua de consulter la nature, il abandonna le préjugé de l'imitation de maniere, & ne suivit plus que la véritable, qui est plus claire & plus vague. Sa couleur est bonne, & sa touche sacile, ses compositions sont d'un homme d'esprit. chaque figure intéresse dans ses Paysages; il dessinoit bien, mais ses chevaux n'ont pas la sinesse de ceux de Wouvvermans, qui connoissoit & rendoit parfaitement la fouplesse qui doit marquer les insertions & les emboitemens des muscles &z des os.

Quant aux Ouvrages de Ferg, l'Allemagne & l'Angleterre les conservent & les estiment. Heureux si les derniers avoient procuré un sort plus favorable à cet Artiste, dont ils chérissent les talens après sa mort.

Il ne faut pas oublier que Ferg gravoit à l'eauforte avec beaucoup d'intelligence : les épreuves de ses planches sont recherchées & estimées.

On voit à la Haye, chez M. Fagel, deux jolis Tableaux : ce sont des Vues du Rhin.



#### HENRIETTE

# WOLTERS

ÉLEVE DE SON PERE

THÉODORE VAN PÉE.





ENRIETTE WOLTERS a fait beaucoup d'honneur à la Ville d'Amsterdam, où elle nâquit le 5 Décembre 1692, de Théodore van Pée, & de Cornelie van Bassieveld.

Dès l'âge de sept ans, elle donna des mariques du plus grand desir d'apprendre le Dessein: les resus l'attristerent, & c'est précisément

CE

Flamands . Allemands & Hollandois: 278 Le que demandoit son pere, qui mit alors tous, ses soins à lui montrer le Dessein. Parvenue à 1692. l'âge où il faut plus que de la théorie, elle se procura la connoissance des meilleurs Artistes: c'étoient autant de Maîtres qui veillerent à son avancement; on lui apporta des Desseins, des Tableaux, mais une copie qu'elle fit d'après Adrien vanden Velde, montra combien elle étoit avancée, & combien elle devoit donner d'espérance.

Il lui tomba dans les mains une Mignature de Christophe le Blond. Ce joli morceau la flatta tellement, qu'elle ne fut point tranquille jusqu'à ce que le Bloi d fût appellé pour lui donner des leçons. Il refusa d'abord, mais il s'y porta volontiers, & même avec plaisir, quand elle lui montra ses Ouvrages. Son étonnement augmenta, lorsqu'il vit ses progrès dans le temps qu'il ne lui avoit, pour ainsi dire, qu'ébauché la

pratique.

Déjà en état d'aller seule, elle copia d'après les grands Maîtres; elle fut agréablement surprise, quand elle vit des Bijoutiers orner des brasselets & d'autres bijoux de ses copies. Elle copia un Portrait d'après van Dyck, un Saint Sébastien d'après le même : on ne peut approcher de plus près des deux originaux, même correction de dessein, même couleur & la même touche dans une grandeur bien différente. Ces succès mirent le comble à sa gloire : les Artistes & les Amateurs publierent par-tout la beauté de ces deux Mignatures.

Toujours occupée de son Art, elle crut pouvoir essayer de copier la nature. Les premiers Tome IV. de

La Vie des Peintres

de la Ville se crurent honorés de son pinceau; 1692. Le Czar Pierre le Grand, pour lors à Amsterdam, fut la voir, & ne put cacher sa surprise: il voulut engager cette fille illustre de le suivre à sa Cour, lui offrit une pension de six mille florins d'Hollande, sans ce qu'elle auroit gagné à peindre ceux qui se présenteroient; elle refusa poliment : mais forcée de donner quelques raisons, elle répondit qu'elle ne pouvoit quitter sa patrie, que sa Religion & ses mœurs ne lui permettoient pas de vivre au milieu du tourbillon & de l'esclavage de la Cour. Cette réponse, plus que philosophique, frapa le Czar & augmenta son estime; il lui fit peindre trois Princesses de sa suite ; il se seroit fait peindre aussi mais il ne put se résoudre à rester le temps qu'elle exigeoit pour finir une tête; elle demandoit ordinairement vingt séances, à deux heures chacune.

Les talens & les charmes d'Henriette attirerent près d'elle une foule d'amans qui la demanderent en mariage. Herman Wolters, qui avoit été Eleve de van Pée, fut assez heureux pour être préféré; il épousa notre Artiste en 1719. Ce fut dans ce temps qu'il lui arriva une avanture fâcheuse à bien des égards. Jean Guillaume Electeur Palatin, fit mille instances pour obtenir un morceau de sa main; elle en acheva un dans lequel elle mit tout l'art dont elle étoit capable; ce morceau fut confié à un Négociant qui répandit dans le public qu'on l'avoit volé dans la Voiture, elle en eut du chagrin; mais reprenant courage, elle mit une seconde fois la main au pinceau, & quoiqu'elle travaillat difficilement

Flamands, Allemands & Hollandois: 275 cilement, le desir d'être estimée d'un Prince. aussi connoisseur, lui fit encore peindre un au- 1692. tre Tableau: fon Ouvrage étoit presque fini, lorsqu'elle eut la douleur d'apprendre la mort d'un Prince qui sera toujours regretté des Artistes.

Ayant fait trois Portraits du Comte de Lottum, ils furent présentés au Roi de Prusse Frédéric Guillaume. Ce Prince sut surpris & de la ressemblance & de l'art avec lequel ils étoient rendus. Dans un voyage qu'il fit en Hollande il alla incognito visiter celle dont les talens lui faisoient tant de plaisir. Son étonnement augmenta, en parcourant de ses yeux les différens Ouvrages qu'elle avoit dans les mains. Il lui dit, » qu'il étoit très-bien avec le Roi de » Prusse, & qu'il se flattoit de lui faire avoir » une forte pension ; qu'elle seroit assurée de " l'estime de toute la Cour, & que sa fortune » seroit plus certaine qu'avec les Négocians » d'Amsterdam. Elle répondit froidement & » avec franchise:

" Ma Patrie m'est trop chere & trop agréa» » ble pour la facrifier au desir d'une vaine gloi-" re, & sur l'espérance d'une fortune incertaine. » J'ai d'ailleurs une grande vénération pour les » Négocians d'Amsterdam, qui paient mieux que

» les Gens de la Cour. »

Le Roi surpris de cette réponse l'affura qu'elle n'auroit pas lieu d'être mécontente, qu'elle pouvoit essayer, & qu'il la défrayeroit de tout.

" Je n'irai jamais à la Cour de Prusse, (dit-» elle, ) si j'avois voulu quitter, j'aurois choisi » la Cour de Londres & celle de Vienne où S 2

» j'ai en occasion de me rendre. Je n'aime 1692. » point un Gouvernement despotique, où les » hommes sont esclaves & forcés au service » militaire: elle ajouta qu'un pareil Gouverne-» ment ne pouvoit plaire à des gens bien nés » aussi libres que les Hollandois; que d'ailleurs » fon mari & elle étoient trop simples pour en » faire des courtisans: que la vérite & la liber-» té étant bannies de la Cour, elle chérissoit » trop l'une & l'autre pour habiter un Pays dont » elles étoient exclues. »

> Le Roi ne diminua point de son estime pour Mde Wolters. Sa fincérité donna de l'inquiétude à son mari, qui avoit toujours été présent, & qui avoit plusieurs fois fait signe à sa femme de se modérer; mais elle n'y avoit fait aucune attention. Ils apprirent, aussi-tôt que le Roi fut sorti, qu'il étoit arrivé à Amsterdam & qu'il gardoit l'incognito; il fut encore voir deux fois celle dont il aimoit tant les Ouvrages : elle le reçut également bien, sans donner à connoître qu'elle soupçonnât que ce sût lui elle fut seulement plus circonspecte dans la conversation. Le Roi partit sans se faire peindre faute de temps.

> On vit de suite sortir de sa main les Portraits du Baron de Vos, Seigneur Saxon, des deux Bourguemestres d'Amsterdam , Hasselaër & Rendorp, & destrois freres Santyn; celui de l'Amateur Tonnemans, & du Peintre Jacques de Wit du Bourguemestre d'Harlem van Zypesteyn, d' Arnold de Raat & de son épouse : la liste seroit trop longue, s'il falloit citer tous les Etrangers & ceux de la Hollande dont elle a fait les Portraits.

> > Elle

Flamands, Allemands & Hollandois. 277 Elle se faisoit payer, en commençant, soixante 1692. florins, ensuite cent vingt & jusqu'à deux cens & quatre cens florins. Elle passa une année à la Haye à peindre les personnes les plus distinguées, & elle retourna à Amsterdam pour y vivre tranquillement. Elle fit vendre tous les Tableaux dont son mari faisoit le commerce : Elle n'eut point d'enfans : ayant assez de fortune pour vivre commodément, elle n'eut point l'ambition de chercher à l'augmenter; ils se mirent en pension pour n'être point distraits par les soins d'un ménage. Elle choisit à Harlem un quartier où elle pouvoit vivre entourée d'Artistes & d'Amateurs, qui l'estimerent autant pour sa douceur & son esprit que pour ses grands talens.

Au milieu de ce repos, dont elle a joui trop peu, elle eut quelques infirmités, qui finirent par une chaleur dans la gorge, dont elle mourut le 3 Octobre 1741, à peine âgée de quarante-neuf ans. Cette femme célebre a été chantée par les meilleurs Poëtes de son temps.

L'éloge, que les Artistes donnent à ses Ouvrages, est que tout ce qu'elle a peint en mignature, est d'un précieux fini, d'un dessein correct, avec la force & la vigueur des Tableaux peints à l'huile.



#### ADRIEN VANDER BURG

#### ÉLEVE

#### D'ARNOLD HOUBRAKEN.

1693. TANDER BURG nâquit à Dordrecht en 1693. Arnold Houbraken fut son Maître jusqu'à ce qu'il pût lui-même lire dans la nature & apprendre d'elle l'art de la représenter, sans se laisser entraîner par des manieres qui la défigurent plutôt que de l'embellir. Déjà bien instruit par son Maître, il retourna chez lui, on le rechercha par-tout pour se faire peindre. A l'art de faire ressembler, il ajoutoit des agrémens. Ce furent ces succès qui engagerent le jeune Duc d'Aremberg à l'appeller à Bruxelles pour se faire peindre par lui; distinction flatteuse pour vander Burg, parce que cette Ville & Anvers avoient pour lors des Artistes qui avoient du mérite.

Son Ouvrage fini avec gloire, il retourna chez lui, il y trouva toujours le même goût pour ses Ouyrages. Les Administrateurs de l'Hôpital des Orphelins se firent tous peindre dans le même Tableau pour le placer dans une de leurs Sales. Les Directeurs de la monnoie, au nombre de dix-sept, en firent faire de même. Ce Tableau occupe le premier rang parmi ceux

qui sont dans le même endroit.

Vander Burg avoit encore le talent de faire de jolis Tableaux dans le goût de Miéris &



de Metzu. En voici deux dans ce genre bien connus, l'un représente un Marchand de petits poissons appellés Crevettes: Cet homme veut embrasser une jeune fille qui est près de lui. Ce Tableau est connu sous le nom d'Ary Buurman, ou, Eb! Voisin; l'autre représente une jeune Femme ivre, sujet trop libre. Ces deux Tableaux surent faits pour un M. vander Lil, Amateur distingué qui aimoit les Ouvrages de ce Peintre. On les voit aujourd'hui dans le cabinet de M. Bisschop, à Rotterdam, Amateur très-connu que nous avons souvent occasion de citer.

Cet Artiste recherché par ses talens, les dégrada dans la compagnie de ceux qui dépensent leur bien & leur temps dans l'oissveté & dans le vin; il ne peignoit, pour ainsi dire, que dans le besoin, il négligea sa maison, son talent & ses Eleves: cette vie, qui n'est jamais sans excès, lui abréga ses jours, il mourut le 30 Mai 1733,

à peine âgé de quarante ans.

Cet Artiste avoit une belle façon pour peindre le Portrait, une sonte sans peiner & sans fatiguer sa couleur naturelle & vraie; sa touche large & facile aide aux sormes qui ont l'air d'être négligées, mais sont arrêtées avec une finesse surprenante! ses Tableaux de Cabinet sont entierement dans le goût de ceux de son Maître, sinis avec la plus grande propreté: on regrette qu'il en ait si peu fait, ils se soutiennent à côté de ceux qui ont le premier rang dans ce genre agréable.



### GUERARD

# MELDER





ELDER nâquit à Amsterdam le 17 Avril 1693. Il étoit fils de Corneille Melder & petit fils de Guerard Melder, célebre dans l'Art de fortifier les Places de guerre, & bien connu par deux Ouvrages publiés

en 1658 & en 1664. C'est aux desseins de son grand-pere que les Amateurs doivent les bons Ouvrages de notre Artiste. Ayant perdu son pere à l'âge de six ans, sa mere vit cet ensant, en sortant des Ecoles, négliger les amusemens de son âge pour dessiner; elle lui procura les moyens

de

de satisfaire son goût. Enfin il finit par acquérir les Livres & les Estampes qui pouvoient 1693. servir à son projet. Il fit lui seul des progrès qui intéresserent les bons Maîtres, & qui lui valurent des modeles & des leçons : il commença à peindre à l'huile, & ce qu'il y a de singulier pour lui, c'est que cet essai sut recherché & payé assez cher : un encouragement de cette espece ne lui donna point d'orgueil, mais ne servit qu'à lui faire écouter plus attentivement les avis que les Amateurs lui donnerent : on lui fit entendre que la Mignature traitée par un homme de génie lui assureroit sa fortune, que les Artistes dans ce genre étoient rares & bien recherchés.

Alors Melder copia ce qu'il put trouver de plus précieux dans ce genre, & en peu de temps il réussit à imiter sur l'Ivoire, sur le Vélin tout ce qui l'intéressoit. Un nommé Wilkins apporta d'Italie plusieurs Mignatures de la Rosalba. Melder les acheta toutes, il en tira un double avantage, elles fervirent à former sa belle maniere & à lui procurer un profit considérable; il vit acheter ses copies aussi cher que les originaux, tant il approchoit de ses modeles. Il entreprit alors de copier les Tableaux de Rotenhamer, de vander Werf, &c. Il composa des allégories & des sujets historiques, avec le même succès. Ses Ouvrages furent enlevés à grand prix Il fit un mariage considérable avec Mue Marquerite van Schalkvvyk de Velden; cette fortune ne diminua point l'amour de son Art, mais lui donna le temps de le perfectionner & de mieux choisir les sujets. Il sit un grand nombre de Portraits

traits: on cite ceux du jeune Prince de Bade? 1602. Dourlach, du Prince de Hesse Philipsdhal, des principaux de la Cour, &c. Les sujets de sa composition furent toujours traités avec présérence, & recherchés pour la délicatesse & pour

l'esprit.

Ses Paysages avec des Figures, ses Desseins lavés légerement furent enlevés par les Amateurs Mr. Valkenier & Witsen, Echevins d'Amsterdam, par MIS Biffchop & Schut, de Rotterdam, & de Trevor, Envoyé d'Angleterre. Le Roi Auguste de Pologne lui sit peindre plusieurs Mignatures qui sont placées dans la riche Collection de ce Prince.

Melder assuré de sa réputation & de sa fortune ne s'occupa plus que de l'éducation de son fils; il choisit Utrecht pour le former plus commodément à son goût pour les études, il s'y fixa en 1735. On nous assure que cet Artiste y est mort, fans qu'on sçache en quelle année; quoiqu'il en foit, on nous cite les principaux Amateurs de cette Ville qui possedent une grande partie des Ouvrages, tant en Mignature qu'en Desseins, qu'ils ont pu obtenir de Melder; les principaux sont Mis le Bourguemestre de Reuver, van Mansveld, Wagtendorp & vander Waey.

Melder est un des premiers dans son genre: finesse de dessein, compositions ingénieuses, vraie & belle couleur; voilà le mérite de ses Ouvrages. Il peignoit bien en émail, mais il évita cette pratique, dans la crainte que le feu ne nuisit

à fa vue.



# JACQUES DE WIT.

ELEVE

# DE JACQUES VAN HAL.



A Hollande vient de perdre le meilleur des Peintres d'Histoire qu'el- 1695. le ait produit dans cesiecle, c'est Jacques de Wit, né à Amsterdam en 1697. Dès son enfance il demanda à être Peintre, & la

Peinture fut, pour ainsi dire, son premier instinct, & son premier sentiment; il eut pour Maître Albert Spiers, qui faisoit le Portrait à l'âge de ereize ans.

284

Il fut envoyé à Anvers chez son oncle, Mari 1695 chand de vin en gros, Amateur lui-même & possesseur d'un riche Cabinet de Tableaux. Ce fut pour son neveu un moyen sûr de devenir habile. Son oncle lui donna pour Maître facques van Hal, Peintre d'Histoire.

> Deux années dans cette Ecole lui suffirent pour se livrer tout entier à l'étude de la nature; son oncle lui avoit procuré la permission de copier & de voir tous les principaux Ouvrages de Rubens, de van Dyck, &c. Toujours le premier & le dernier à dessiner à l'Académie, il obtint en 1713 le premier prix d'après le modele vivant, & le premier prix de Peinture au jugement de la même Académie. Ces deux prix furent des garans assurés de sa supériorité suture sur tous ceux de son pays. Ce sut dans ce temps qu'il dessina trente-six Plafonds des Jésuites, par Rubens & van Dyck, que le Tonnerre a détruits en 1719.

> Si tant de morceaux précieux ne sont pas perdus entierement pour le public, il en est redevable au desir que ce jeune Artiste avoit de s'instruire, puisqu'on a gravé ses desseins, & que plusieurs sont déjà entre les mains des Amateurs. Il étoit si occupé de son Art, qu'il ne voulut presque fréquenter que ceux qui lui en parloient ou qui pouvoient l'instruire. Jamais il ne voyoit un Tableau sans le dessiner, c'est ce qu'il a exécuté d'après presque tous les Tableaux d'Autel de Rubens, de van Dyck & de plusieurs autres grands Maîtres que les Amateurs s'empresserent à l'envi de lui fournir pour exercer son crayon & avancer ses études. Comme on ne connoît

bien



Flamands, Allemands & Hollandois. 285 bien les grands Ecrivains de l'antiquité qu'en essayant d'en traduire les meilleurs morceaux, Aussi desiroit-il d'aller à Rome puiser à la source du beau; mais son oncle, qui craignoit de le perdre, & qui le trouvoit encore trop jeune pour entreprendre un pareil voyage, l'en empêcha. de Wit sacrissa le plaisir de voir cette Capitale des Arts à la reconnoissance qu'il avoit pour les bontés de son oncle, il en sut un peu dédommagé par la permission qu'il eut de revoir sa patrie.

A peine étoit il entré dans Amsterdam en 1715, qu'il sut accablé de Portraits, mais son génie ne pouvoit se borner à ce genre trop dépendant du caprice, de l'amour - propre & de l'ignorance; & comme il aimoit à répandre dans ses Ouvrages tout le goût de son esprit & toute la vérité de son ame, il dédaigna la contrainte du Portrait malgré les éloges dont il sut comblé,

& se livra tout entier à l'Histoire.

Ses essais sirent leur esset : un Amateur célebre & riche, M. Kromhout, Seigneur de Nieuvver-kerck, qui se plaisoit à l'Architecture, chargea de Wit d'orner de Plasonds & d'autres Tableaux dans plusieurs Hôtels qu'il avoit élevés. Des Connoisseurs tels que Mis Lammert Tenkaten, vander Schelling & autres ne le quitterent point, l'aiderent de leurs conseils, publierent ses talens, & le placerent au premier dégré des Peintres d'Histoire de son temps. Toutes les Villes de la Hollande l'employerent.

Ce sut en 1736 que les Bourguemestres d'Amsterdam chargerent de Wit des Ouvrages qui décorent, la Sale du Conseil des Treate-six. Il

286

1695.

représenta Moyse, qui choisit les soixantes douze Vieillards pour former son Conseil : composition immense, le Tableau a quarante cinq pieds de long sur dix-neuf de haut, les quatre portes font ornées de bas-reliefs en rond. supportés par des enfans, l'un représente à côté de la cheminée le Sacrifice d'Abraham : l'autre côté un emblême sur la Vérité: en face, Joseph qui fait assembler les Bleds, symbole de la Prévoyance : le quatrieme représente le mépris des Dons c'est le Prophête Elisée qui refuse ceux que lui offre Naaman le Syrien. Des Enfans peints de la couleur de marbre imitent ceux de la Frise qui décorent la cheminée; on distingue à peine ceux qui sont feints. Au - dessous du Sacrifice d'Abraham, on admire d'autres symboles. Celui de la Fidélité est un Chien, des Cless, une Epée, un Bouclier, des Sceaux. La Vigilance est représentée par une Ruche, un Tamis, un Coq, une Lampe, &c. Sous celui de la Prévoyance est la Tempérance; on y remarque une Pendule . une Bride & un Arc. Sous le Prophête Elifée est défignée l'Eloquence par un Caducée, un Livre & un Sable.

Sur les croisées est la Religion, connue par les Tables de la Loi, un Autel, une Bible & une Lampe, ensuite l'union des Peuples par le Faisceau, le Chapeau de la liberté, une Corne d'abondance & la Couronne de chêne. Le Commerce par le Caducée, des Ballots & une Balance avec des poids: & le quatrieme, pour désigner que la Richesse de cette Ville ne vient que de la mer, le devant d'un Navire, des Ancres, des Cordages, un Pavillon, une Boussole, &c.

Flamands, Allemands & Hollandois. 287
Cet Ouvrage, excepté le grand Tableau, est peint en bas-relief & en ronde-bosse de la couleur de la pierre & du marbre à faire illusion. En deux années tout sut sini & placé: on peut, en regardant l'Ouvrage dont nous ne pouvons donner qu'une légere idée, assurer que sa faci-

son esprit par ses idées ingénieuses & bien pensées. Il a décoré plusieurs Eglises Catholiques. Le Tableau du grand Autel de l'Eglise Françoise, & dix bas-relies dans la couleur de bois. Siméon dans le Temple, Tableau d'Autel, dans l'Eglise des Béguines, & d'autres bas-relies à Delst.

lité est surprenante, & on peut aussi juger de

Dans la Chambre Echevinale, à la Haye, un Plasond & quatre bas-reliefs dans les angles, & un dessus de Porte. Ce sut au milieu de ses travaux qu'il se maria en 1724, mais il ne laissa point de postérité; sa vie sut tranquille & heureuse, parce que ses desirs surent bornés & que son amour pour la gloire sut toujours subordonné à la sagesse, ensorte que ses rivaux, qui redoutoient ses Ouvrages, ne pouvoient s'empêcher d'aimer son caractere & de le regretter lorsqu'il mourut. On pourroit donner un petit Volume des vers que les Poetes ont saits sur ses dissertes.

Quoique de Wit n'eût pas vu Rome, il y avoit suppléé par la belle Collection qu'il avoit amassée des Desseins & des Estampes des Maîtres d'Italie, des bas-Reliefs, des Figures de ronde bosse, & de la nature qu'il consulta toujours: il avoit une fort bonne couleur; ses compositions plaisent, parce qu'elles sont ingénieures & menent à une très-grande manière. Son

pin-

pinceau est facile, & sa touche également brill 1695. lante: un meilleur goût de dessein auroit rendu cet Artiste encore plus célebre; le talent, dans lequel il n'a pas été surpassé, est son imitation des bas-reliefs en pierre, marbre, plâtre, bois, terre cuite, &c. Ces fortes d'Ouvrages ont été portés par toute l'Europe: nous en avons en France; plusieurs y ont été loués par les bons Artistes. Il représentoit très bien les Enfans. Voici encore quelques Tableaux de lui très-connus.

On voit à Amsterdam, chez M. Braamkamp, une Allégorie représentant le Commerce & la Vigilance, avec ce proverbe, labor vincit erumnas; deux autres, des Bacchanales par des enfans. Six autres en bas-reliefs, la Peinture, la Poësie : des Enfans qui luttent : des Enfans endormis; un Peintre représenté par des enfans; un Médaillon & un Vase orné de fleurs par

Fean van Huysum.

A Paris, chez M. le Comte de Choiseul, deux dessus de Portes; on y voit des enfans qui agacent des animaux; & à Toulouze, chez M. Castel, associé ordinaire de l'Académie de Peinture, &c. de la même Ville, on y voit une Niche, dans laquelle font représentées en marbre blanc cinq Vestales qui entretiennent le feu sacré, l'Autel est entouré d'urnes, de vases & d'autres meubles dont les Anciens se servoient aux Sacrifices.



THÉODORE

#### THÉODORE

## HARTZOEKER

E'LEVE DE BALESTRA.

TARTZOEKER, fils du célebre Physicien de ce nom Il nâquit à Utrecht vers l'an 1696; le goût pour la Peinture lui prit dans ses voyages d'Italie; il fut frapé des Ouvrages du Peintre Balestra à Venise : il le choisit pour son Maître, il ne le quitta que pour aller à Rome, toujours dans le desir d'y continuer ses études De retour chez lui en 1720 ou 1721, on s'empressa de voir des Ouvrages de sa main, sur la réputation qu'il s'étoit faite en Italie; mais comme sa fortune étoit considérable, il ne paroît pas qu'il ait enrichi beaucoup les Amateurs de ses bons Tableaux: nous n'en avons jamais vu, & nous croyons seulement qu'il avoit des talens égaux à sa réputation. Une maladie de langueur l'enleva dans la Ville d'Utrecht, où il est mort en 1740 ou en 1741.

## N. BOSSCHAERT,

E'LEVE DE CRE'PU.

VOICI encore un bon Peintre de Fleurs né à Anvers l'an 1696. Il est le meilleur Eleve de Crepu, aussi Peintre de Fleurs, dont nous Tome W. Tayons



190 La Vie des Peintres, & c.

avons parlé: il avoit le pinceau plus délicat que Verbruggen; c'est-à dire; qu'il donnoit plus de légereté à ses sleurs, beauté essentielle aux Ouvrages de cette espece. Nous n'avons rien appris de cet Artiste; on dit que ses Tableaux ont été bien recherchés, ce qui ne nous étonne pas nous les connoissons pour être très-bons, c'est en ce genre un des plus habiles de la Flandre; il sut quelquesois employé par d'autres Peintres pour peindre les sleurs dans leurs Ouvrages; nous ne sçavons rien de plus d'un aussi bon Artiste, nous ignorons l'année de sa mort.



CORNILLE



# CORNILLE TROOST ÉLEVE

### D'ARNOLD BOONEN.



ORNILLE TROOST est encore un Artiste habile que la Ville :697 d'Amsterdam a vu naître le 8 Octobre 1697. Après deux ans & demi d'étude sous Arnold Boonen, il se perfectionna d'après la nature, le



seul & le vrai modele à suivre : il devoit son avancement à l'amitié & même à l'envie; mes envieux, disoit-il, ne trouverent rien de bien dans

T 2 mes

mes Ouvrages; ils m'auroient décourage, si mes amis, qui me faisoient appercevoir les mêmes défants sans m'en cacher aucun, ne m'eussent rendu le courage. L'envie blessoit son amour-propre l'amitié guérissoit en même-temps la blessure ; mais le Public, ce juge impartial, en fit le plus parfait éloge par l'empressement qu'il eut à rechercher ses Ouvrages que l'on enleva bien-tôt, ils furent placés à côté de ceux des grands Maîtres. Nous lui rendons la même justice après sa mort, & nous assurons avec les Artistes que ses bons Tableaux ont mérité de tourmenter & d'irriter l'envie. Il peignoit à la fois l'Histoire les Tableaux agréables de conversation & des Portraits; ces genres différens eurent beaucoup de succès; il débuta par un grand Tableau qui a fait fortune, il représente ensemble les cinque Inspecteurs du Collège des Médecins, en pied de grandeur de nature. Ce beau Tableau, placé en public, ramena ceux-mêmes qui avoient employé leur crédit pour décrier ses Ouvrages.

La plûpart des Directeurs des différentes Compagnies se firent peindre, & ornerent de leurs Portraits les Sales publiques. Ils font un Spectacle affez agréable dans toutes les Villes de la Hollande & dans quelques unes de la Flandre. Les Directeurs de l'Hôpital des Orphelins se firent aussi peindre ensemble dans le même morceau, & ceux des Tonneliers en firent autant & bien d'autres. (Il sit deux Tableaux pour la Sale des Chiturgiens,) mais celui qui mérite le plus l'attention des Curieux, est celui où sont représentés les principaux de cette Prosession, assis autour d'une table, sur laquelle est un cadavre où le

Pros

Flamands, Allemands & Hollandois. 293
Professeur qui est debout, le Scalpel en main, fait la démonstration de quelques parties: on ne peut donner assez de louange à ce Tableau, qui su dès lors regardé comme un des plus beaux de son temps, tous sont habillés suivant le costume, il y regne une belle harmonie, le sond clair donne du mouvement aux objets qui sont placés dessus.

On peut encore compter au nombre de ses beaux Portraits celui du célebre Boerhave, placé dans la Sale d'Anatomie. Quant à ses Tableaux, la plûpart de leurs sujets sont pris dans la vie privée, & encore plus d'après les Scenes originales de la Comédie; il paroît aussi qu'il ne s'attachoit pas toujours à voiler ses sujets, qui sont traités avec une liberté, dont nous ne ferons jamais l'éloge. Il avoit encore une vogue pour ses compositions en dessein: il exprimoit avec le crayon les pensées qui lui furent suggérées, ou qu'il a imaginées lui-même; son crayon étoit manié trèsfacilement, quelquefois il y faisoit un travail avec le pinceau. Il a peint des Desseins à gouasse qui sont comme des Tableaux, ils furent payés cher, & sont toujours également recherchés: peu de vrais Amateurs d'Hollande ont négligé l'occasion de s'en procurer.

Troost avoit le plaisir d'élever une de ses silles dans son Art. A dix-sept ans elle étoit déjà assez avancée pour essayer de peindre des Portraits : elle eut le malheur de perdre son pere qui étoit cruellement tourmenté de la goutte. Cette maladie, après l'avoir privé d'un œil, l'enleva le 7 Mars 1750. Il laissa sa veuve & cinq silles : Sara Troost exerce encore son talent avec distinc-

T 3

tion; cet Artiste avoit l'esprit orné & agréable; ce qui le sit rechercher dans le monde, auquel il se livra peut être trop. Tous ses Tableaux sont bien composés, d'une bonne couleur & touchés avec liberté. Ses Portraits très-ressemblans plaisent par la façon de les ajuster & de les orner de ses sonds, &c. Ses petits Tableaux ont de la sinesse & sont pleins d'intérêt, mais peut-être un peu trop libres; les Cabinets en sont ornés, on a de la peine à les enlever à la Hollande, & on n'en voit point en France, ou l'on en voit très peu.

Voici ceux qui nous font les plus connus.

On voit à la Haye, chez M. van Hétéren, un sujet d'une farce nommé Theslickte Svvaentie, ou le Cigne crotté. C'est un Dessein au crayon & au pinceau, ressemblant à un Tableau.

Chez M. Half-Wassenaer, les quatre Saisons. Chez M. Verschuuring, une Famille entiere, tous Portraits au dessein, & la vue d'une Digue avec

des figures.

A Amsterdam, chez M. Braamkamp, un Corpsde Garde où sont assemblés des Officiers: le Tartusse, Tableau ingénieux: une Dame & un jeune Seigneur faisant de la Musique: & un Dessein un peu plus galant.

Et chez M. Léenders de Neufville, dans la

même Ville, une Femme en couche.

Les talens de ce Peintre ont été chantés par de bons Poëtes.

## JEAN ANTIQUUS.

#### ÉLEVE

#### DE WASSENBERGH.

A NTIQUUS nâquit à Groningue le 11 Octobre 1702. Il a peint jusqu'à l'âge de vingt 1702. ans sur le verre chez Guerard vander Véen : mais toujours occupé de l'amour pour la Peinture à l'huile, il perdit avec regret une année chez Benheimein, & ensuite chez Jean-Abel Wassenbergh, Artiste habile, où il demeura près de deux ans avec le même dégoût, puisqu'il n'avoit vu travailler tout au plus que trois ou quatre fois son Maître qui se renfermoit & qui faisoit un secret de son Art.

Il falloit le courage & le desir d'apprendre du jeune Artiste pour ne pas abandonner un talent qui lui promettoit peu de fuccès; il quitta brufquement Groningue âgé de vingt-trois ans, & s'embarqua à Amsterdam : il ne paroît pas qu'il fût pour lors disposé à continuer son voyage, peut-être aussi faute d'argent : ce qu'il y a de certain, c'est qu'après avoir parcouru Paris, & y avoir vu les Ouvrages dans les Eglises & dans les Palais faits par les grands Artistes, il revint à Amsterdam, où il passa quelques mois chez le Peintre Gimnich, en travaillant avec le plus grand courage, mais l'envie de voyager l'emporta encore sur son repos.

H



Il fit le projet avec son frere Lambert, Payfagiste, d'aller en Angleterre; mais, par un caprice fingulier, au moment de s'embarquer, ils trouverent un Navire destiné pour Genes: sans autres arrangemens ils s'y embarquerent. Jean Antiquus, occupé de son Art, remarqua la tête du Capitaine, il y vit des beautés, & obtint de la copier. Cette fingularité leur valut une ressource, à laquelle ils n'avoient pas pensé. Aussi-tôt que le Capitaine eut fait voir ce Tableau à son Equipage, tous se recrierent sur la grande ressemblance : le Capitaine ne voulut rien recevoir pour leur passage; ils surent dès ce moment regardés avec une sorte de satisfaction, & c'étoit une bonne fortune, comme il le dit après, parce qu'ils n'avoient tous deux que très-peu d'argent. Ils arriverent à Gènes après avoir essuyé deux orages où ils manquerent de périr.

De Gènes ils partirent pour Pise: ils trouverent près de la Ville une espece de lac ou marais
qu'ils ne purent passer à pied: un homme vigoureux les porta sur ses épaules à l'autre bord,
& les condussit pendant la nuit dans une des
Auberges du Fauxbourg: ce misérable leur vola
leur argent, se fauva & ne leur laissa qu'un
ducat; ce malheur les obligea de rester, n'ayant
pas le moyen d'aller plus loin. Antiquus trouva
beaucoup de Portraus à peindre, & pendant
cinq mois qu'ils y resterent, ils y amasserent
assez pour continuer leurs projets d'étude, &
furent ensemble à Florence, trois mois après
à Livourne, où fean Antiquus sut bien accueilli:
le Grand-Duc lui donna une forte pension pour

Flamands, Allemands & Hollandois. 297 rester à son service ; il fut admis à l'Académie de Peinture, il commença par y peindre un 1702. grand Tableau, la chûte des Géants, composition très-étendue & bleu rendue. L'Esquisse se garde encore dans cette Académie; il fit une copie d'après le Cigoli, c'est le fameux Martyre de Saint Etienne; il peignit aussi son Portrait en grisaille que le Cavalier Gabouri lui demanda; cette copie de Saint Etienne lui fut demandée, & on lui en donna cent ducats. Il passa six années dans cette Cour, & fit pendant ce temps quatre voyages à Rome : dans un de ses voyages il eut l'honneur de s'entretenir avec le Pape Benoît XIII, qui lui montra fa Bibliotheque, & qui lui permit de voir & de copier les beautés que l'on y conservoit; il fit aussi connoissance avec les bons Artistes, tels que Benafiali, le Bianci, le Trevizani, Sebastien Conca; & bien d'autres, il passa treize mois à étudier dans les différentes Académies, & à tout dessiner; il alla à Naples, où il reçut beaucoup d'accueil de la part de Solimene, qui lui offrit sa maison, il n'y resta que le temps qu'il falloit pour voir & parcourir ce beau pays encore rempli de vestiges des anciens monumens, & il retourna à Rome.

Certe Capitale l'arrêta quelque-temps pour y peindre, il fit plusieurs grands Ouvrages, mais le bruit de la maladie du Grand Duc lui fit tout quitter; il vola à Florence, il trouva cette Ville en deuil, elle venoit de perdre le Prince le plus chéri, & le plus attaché aux Arts; il passa encore quelque-temps à la Cour, delà il alla par Boulogne à Venise, qu'il quitta

208 aussi pour voir Padoue, Mantoue, Milan & Turin: il fut arrêté trois mois dans cette derniere Ville par le Général Schuitenburg & d'autres Curieux qui employerent son pinceau; il partit pour se rendre en Angleterre, ce voyage n'eut pas lieu, il passa la mer avec son frere, & ils arriverent ensemble à Groningue.

Ses Compatriotes s'empresserent à obtenir de ses Ouvrages; il eut occasion de faire les Portraits des Principaux : c'étoit se faire connoître; mais il fut encore plus connu par des Tableaux d'Histoire; il eut ordre de peindre la Coupole du Salon d'été au Palais du Prince : il s'en acquitta si bien, que le Prince l'engagea d'aller à Breda, lui accorda une penfion annuelle pour qu'il s'attachât aussi à l'instruction de quelques Eleves. Plufieurs bons Ouvrages remplirent les momens où il étoit libre au Château de Breda. Il a représenté, sur la porte de la chambre à coucher, Mars deshabillé par les Graces. Les deux dessus des portes de la Sale d'Audience font aussi de ce Peintre, l'un représente Coriolan, l'autre Scipion I Africain.

Dans le même temps il finit un Plafond de dix-huit pieds pour M. Landsheer, il y avoit représenté le Parnasse. Les figures plus grandes que nature sont d'une grande beauté, tout fut terminé en vingt-un jours. En 1747 il peignit pour M' Sichtermans, Enée enlevé au Ciel, sur un Plafond de vingt-cinq pieds en quarré. Bien d'autres grands Ouvrages ont assuré à cet Artiste un rang distingué dans les fastes de la Peinture. Bon Dessinateur, Peintre facile, bon Coloriste, il avoit puisé dans l'Ecole de Rome

Flamands, Allemands & Hollandois. 290 ce goût sage que l'on rencontre dans tous ses Ouvrages. Il est mort à peine âgé de quarantefix ans, en 1750.

Les Ouvrages de ce bon Peintre sont bien estimés en Hollande où ils sont conservés.

# FRANÇOIS KRAUSE;

E'LEVE DE PIAZETTA.

Voici un Peintre qui a encore augmenté le grand nombre de ceux qui ont illustré 1706. la Ville d'Augsbourg, il y nâquit en 1706, dans l'indigence; il fut contraint, pour subsister dans sa jeunesse, de barbouiller les Appartemens des maisons; mais le desir d'être Peintre lui sit franchir tous les obstacles, il se prêta à tout ce que ses Maîtres exigeoient de lui : mais ayant vu que son extrême docilité ne le conduisoit point affez rapidement à son but, il quitta ses Maîtres, & s'attacha à un Seigneur qui lui trouva du mérite & le mena avec lui à Venise. où il le plaça chez Prazetta, bon Peintre. Ce fut le conduire à la gloire que de lui donner un tel Maître, il en profita : les jours & les nuits furent employés à l'étude.

Parvenu au point de voir les Artistes mêmes se tromper & prendre ses Ouvrages pour ceux de son Maître, il quitta l'Italie & vint à Paris, où il fut inconnu, parce qu'il ne sortit point de son Attelier; il peignit une Sultane au sortir du bain que l'on présente au Grand-Seigneur. Ce

Tableau fut vu & parut si beau, qu'on lui confeilla de faire les démarches nécessaires pour mériter, par ses talens, la place distinguée de Membre de l'Académie royale de Peinture : il fit tous ses efforts; il avoit peint la mort d'Adonis. Tableau qu'il jugea digne d'être présenté: peut-être auroit-il réussi, mais il avoit le défaut plus ordinaire encore aux médiocres Artistes qu'aux excellens, c'étoit de croire que ses seuls Ouvrages étoient parfaits, qu'ils ne laissoient rien à desirer, & de blâmer tous ceux des autres sans justice & sans ménagement. Cette méchanceté lui attira le mépris de ceux qui chercherent à le produire à l'Académie, il s'en appercut, mais trop tard: il quitta Paris, & se retira à Langres.

Il eut occasion, dans cette Ville, d'y peindre pour l'Eglise de Saint Pierre, il s'y maria; il passa à Dijon, où il sit plusieurs Tableaux pour les Chartreux; il débuta par une grande composition, c'est la Madeleine chez Simon le Pharisien: ce bon Tableau placé dans le résectoire est son ches-d'œuvre; il représenta en sept morceaux l'Histoire de la Sainte Vierge, on les voit dans le Chapitre des mêmes Religieux.

Avec tant de grands Ouvrages, Krause ne pouvoit ni s'enrichir, ni même payer ses dettes. Comme il connoissoit d'ailleurs le goût de la Province & sur-tout des petites Villes, il se mit à peindre le Portrait en passel, il sut trèsemployé; il parcourut toutes les Villes de la Bourgogne; il ne paroît pas qu'il en revînt plus opulent: ce sut ce qui le détermina ensin d'aller à Lyon; cette Ville riche, où passent & où s'arrêtent.

Flamands, Allemands & Hollandois 301 s'arrêtent souvent les bons Artistes, étoit bien plus capable de juger de ses talens & de les ré- 1706. compenser. On lui commanda quelques Tableaux pour l'Eglise de Sainte Croix; soit à cause de ses succès dans cette entreprise, soit pour le mérite de ses autres Ouvrages, il sut chargé de peindre l'Eglise entiere de Notre-Dame des Hermites; c'étoit une occasion de se distinguer, il y employa douze années, ce fut le terme de sa carriere: il y mourut vers l'an 1754. Krause avoit été marié deux fois : il eut de sa premiere femme un fils, & de la seconde une fille.

Il avoit le défaut de se trop estimer & d'estimer trop peu les autres; cependant il avoit de très grandes parties dans son Art, il dessinoit bien & supérieurement les pieds & les mains; il n'avoit pas le génie abondant, mais sa couleur est vigoureuse & dorée : son pinceau est d'une grande facilité, sa touche est ferme, tantôt seche, tantôt brillante; quelques-uns de ses Tableaux sont outrés pour le noir, parce qu'il en vouloit rendre les effets trop vigoureux; il est dangereux pour ceux qui ont voulu l'imiter. La postérité jouira peu d'une partie de ses Ouvrages, qui sont déjà changés, il employoit par-tout le stile de grain & l'orpin ; ses Tableaux, en sortant de sa main, avoient une vigueur surprenante. Le temps les détruisoit à vue d'œil : c'est toujours un bon Artiste qui a fait des Ouvrages dans la maniere de son Maître, qui ont trompé & qui tromperont vraisemblablement encore.

Je n'indique point tous les Tableaux de Krause, répandus dans les endroits qu'il avoit parcou-

30% La Vie des Peintres, &c.

1706.

parcourus, & où l'on m'assure qu'ils sont estimés; cette légere critique n'en doit ni diminuer le vrai mérite, ni le prix; c'est plutôt un avertissement pour les Artistes qui pourroient se laisser séduire par l'éclat apparant d'une couleur trompeuse qui n'en impose qu'un instant, & qui peut nuire à leur gloire par leur peu de durée.

Fin du quatrieme Tome.



# T A B L E ALPHABÉTIQUE

DES NOMS

#### DES PEINTRES

CONTENUS

#### DANS CE QUATRIEME VOLUME.

NTIQUUS, (Anticus) Fean, 295 Appel, (App'l) Jacques, Arland , Facques - Antoine , 116 B Aan, Jacques de (Ba'n) 172 Baut , François , 25 Béeldemaecker, (Béldemaqu'r ) François, 132 Beich , ( Beig ) Foachim-François , 72 Bergen, (Bergu'n) N. 157 Bloemen, (Bloum'n) Norbert van 164

Blond , Christophe le , 15 E. Bodekker, (Bodecqu'r), 4 Bockhorst, (Bocorst ) Fear Boonen, (Boin'n) Arnold Boonen, (Boin'n) Gaspard, 189 Bosch , ( Bosg ) Balthazar vanden. Bofgaert, (Bofgart) N. 289 Boudewyns, (Boud'ouins ) N. Brandel , ( Brand'l ) Pierre , Brandenberg, (Brand'nberg) Fean, Brandmuller, (Brandmull'r) Gregoire, Bréda Breda, Jean van, 240
Breughel, (Breugu'l) Abraham, 166
Breughel, (Breugu'l) Jean-Baptiste. 176
Breydel, (Breyd'l) Charles, 190
Breydel, (Breyd'l) François, 206
Burg, Adrien vander, 278

Crépu, N. 224

DEnhauer, (Danau'r),

184
Denner, (Denn'r) Baltha.

2ar,

253
Duvenéde, Marc van,

175
Dyk, (Dayc) Philippe van,

212

E Dema, N. 91 Elliger, (Elligu'r) Otmar, F

Aistenberger, (Faistinbergu'r) Antoine-Joseph, 200
Forg, François-Paut, 269
Filius, Jean, 6
Franck, (Franc) Constantin,

GAelen, (Gal'n) Alexand dre van, 149 Graf, Jean, 216

H

Al, (Al) N. van, 132 Hardimé, (Ardimé) Pierre, Hartzoeker, (Artsouqu'r) Théodore , Héede , ( Eede ) Vigor & Guillaume van . Helmont, (Elmont) Segers Facques van, 236 Henstenburg, (Enst'nburg) Herman , Herregouts, (Erregouts Henry , Hooft, (Oift ) Nicolas, 50 Houbraken, (Oubraqu'n) Arnoult & Huber, Fean-Rudolf, 125; Huylum, (Ulum) Fean

Janssens, (Janss'ns) Ho-

van,

K Erckhove, (Quercove)

Joseph wanden, 14r

Keffel, (Quess'l) Ferdinand

van, 19

Keffel, (Quess'l) N. van

251

Kraus, (Craus) François,

Kupetzky

228

| TAI                         | B E E.                        |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Stampart, (Stampa'rt) Fran- | Verkolie, (Vercoli'é) Nico-   |
| cais . 183                  | las , 168                     |
| Straeten (Stra'ten) N. van- | Voct , ( Vout ) Charles Boff- |
| den 226                     | chaert, 158                   |
| Complet ( Service ) Diame   | Vromans, N. (V'romans)        |
|                             |                               |
| 217                         | 15                            |
| 2                           | W                             |
| T                           | 777                           |
| TErwesten, (Terouest'n)     | WAffer, (Ouafs'r) An-         |
| Matthieu, 144               | ne, 202                       |
| Trooft, (Troift ) Cornille, | Wassenberg, (Ouass'nberg)     |
| 291                         | 267                           |
| Tyffens, (Tayfs'ns) N. 27   | Wéeling, (Ouéling) Ansel-     |
|                             |                               |
| Tyssens ( Tayss'ns ) N.     |                               |
| 206                         | Werf, (Ouerf) Pierre van-     |
|                             | der, 70                       |
| V                           | Weyerman, (Ouey'rman)         |
| V Alkenburg, (Valqu'n-      | Facques-Campo, 209            |
| burg ) Thierry , 185        | Wigmana, (Ouigmana)           |
| Verbruggen, (Verbrugu'n)    | Guerard, 17 I                 |
| Gaspard-Pedro, 122          | Wit, (Ouit ) Jacques de,      |
| Verelft, N. 212             | 283                           |
| ET 10 0 111                 |                               |
| Verelft, Cornille, 77       | Wolters, (Quolt'rs) Hen-      |
| Verelit Simon 60            | riette . 272                  |

Fin de la Table.

# T A B L E DES PEINTRES

### AVEC PORTRAIT

DU QUATRIEME TOME.

APPEL, (App'l)

facques, 219

Arland, facques-Antoine, B

Boonen, (Boinen)
Arnold, 137
Brandenberg, (Brand'nberg) fean, 23
Brandmuller, (Brandmull'r) Grégoire,

D D ENNER, (Denn'r)
Balthazar, 253

H

HELMONT, (Elmont) Segers-Facques van, 236

Houbraken, (Oubraqu'n) Arnould, 1 Huber, Jean-Rudolf, Huysum, (Usum) Jean van, 228

K

Brandenberg, (Brand'n- KUPETZKY, (Cuiberg) Jean, 23 petsqui) Jean, 95

M

MELDER, (Meld'r)
Guerard, 280
Mieris, (Miris) Guillaume, 45
Moucheron, Isaac, 153
Myn, Heroman vander,
245

V 2 Netscher

N

NETSCHER, (Netsgu'r) Théodore, 38 Nymegen, (Nimégu'n) Elie van

0

O VERBÉEK, (Overbéc ) Bonaventure

P

Pool, (Poil) Rachel Ruisch (Ruisg) 65 Pool, (Poil) Juriaen, 90

R

ROEPEL, (Roup'l)
Koenraet, 197
Roore, (Roire) facques
de, 262
Rugendas, (Ruguendas)
Georges-Philippe, 78

7

TERWESTEN, (Terouest'n) Matthieu,

144
Troost (Troist) Cornille,

Kuisch, (Ruisg) Rachel;

V

291

VERKOLIE, (Vercoli'é) Nicolas, 168 Voet, (Vout) Charles Bosschaert, 158

W

WASSER, (Ouass'r)

Anne, 202

Weyerman, (Ouey'rman) facques-Campo, 209

Wit (Ouit) facques
de, 283

Wolters, (Ouolt'rs)

Henriette 2 272

F I N.

# TABLE DUTOME PREMIER.

| A .                         | Barentsen , ( Bar'nts'n )                |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Δ                           | Thierry, 155                             |
| A CHEN, (Aqu'n) Jean        | Bartels, (Bart'ls) Guerard,              |
| van , 219                   | 269                                      |
| Achtschelling, (Agts'guel-  | Beer , ( Bair ) Arnold de ,              |
| ling ) Lucas, 266           | 3 <b>7</b>                               |
| Aertsen, (A'sts'n) Pierre,  | Beer, (Bair) Joseph de,                  |
| 108                         | 213                                      |
| Aertz, (A'rtz) Richard,     | Beerings ( Bairings ) Gre-               |
| 35                          |                                          |
| Alsloot, (Alsloit) Daniel   | Beukelaer (Beuquelar)                    |
| van , 275                   | foachim, 140                             |
| Antonizo, Cornille, 85      | Joachim, 140<br>Bie, (Bi) Adrien de, 406 |
| Arents, (Ar'nts) Jean, 390  | Bieselinghen , (Biselingu'n)             |
|                             | Chrestien van . 215                      |
| <i>B</i> ·                  | Chrestien van, 215<br>Bles, Henry de, 32 |
| D                           | Block , ( Bloc ) Facques                 |
| B Abeur, Théodore, 272      | Reugers, 345                             |
| Backer , (Baqu'r) Jacques   | Blocklandt, (Bloclant.) An-              |
| ' de , 142                  | toine de Monfort, 150                    |
| Badens, (Bad'ns ) François, | Bloemaert (Bloumart)                     |
| 280                         | Abraham, 246                             |
| Badens , (Bad'ns) fean ,    | Bloemaert, (Bloumart) Henry, 404         |
| 202                         | Henry, 404                               |
| Bailli, David, 289          | Blondéel, (Blondel) Lans-                |
| Bakereel (Baquere'l) Guil-  |                                          |
| laume & Guilles, 268        | Bol, Jean, 94                            |
| Balen, (Bal'n) Henry van,   | Bom, Pierre, 147                         |
| 337                         | Bos, Férôme, 19                          |
| Balten, (Balt'n) Pierre,    | Bos, fean Louis, 21                      |
| 168                         | Borgt , Henry vander , 357               |
| Bamesbier, (Bam'sbir)       | Bramer, (Bram'r) Lénard,                 |
| Jean, 91                    | 416                                      |
|                             | V ; Bray,                                |

| TAI                                      | L L.                            |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Bray, Salomon de, 329                    | D                               |
| Brentel, (Brent'l) Frede-                | D                               |
| ric . 274                                | D Ach, (Dag, Jean,              |
| Breughel , ( Breugu'l )                  | 251                             |
| Pierre, 101                              | Daele , (Dale ) Jean van ,      |
| Breughel, (Breugu'l.) Jean,              | 148                             |
| 376                                      | Delft, Jacques-Willems,         |
| Bril , Matthieu & Paul ,                 | 276                             |
|                                          |                                 |
| 208                                      | Delmont, Deodaet, 347           |
| Broecke, (Brouque) Chris-                | Druyvesteyn, (Druvestin)        |
| pin vanden, 142                          | Arnold Janffe, 296              |
| Bronckhorst, (Broncorst)                 | Durer, Albert, 24               |
| Pierre, 273                              | The second second second        |
| Brun, Augustin, 274                      | . <b>E</b>                      |
| *                                        | C                               |
| C .                                      | L Lbrught , (Elbrugt)           |
|                                          | Jean van, 92                    |
| Llaessoon, (Cla'ssoin)                   | Engelbrechtsen , ( Enguel-      |
| Arnauld, 67<br>Cleef, (Clef) Joseph van, | bregts'n (Cornille, 23          |
| Clecf . ( Clef ) Foleth van.             | Enghelrams , (Enguelrams)       |
| 104                                      | Cornille, 137                   |
| Cléef, (Cléf) Henry &                    | Es, Jacques van, 267            |
| Martin de, 106                           | Erasme, Didier, 22              |
| Martin de, 106<br>Coignet, Gilles, 145   | Eyck, (Eyc) Hubert &            |
| Cool, (Coil) Laurent van,                |                                 |
| 127                                      | fean van, Elzheimer, (Elsaym'r) |
| Cooninxloo, (Coininxloi)                 | Adam, 283                       |
| Gilles de, 172                           | Adam, 283                       |
|                                          | TP                              |
| Cornille, dit le Cuisinier,              | -                               |
| Complia Compile                          | F Eddes (Faid's ) Pierre,       |
| Cornelis, Cornille, 240                  | L Eddes (Faid's   Pierre,       |
| Cornelisz, Jacques, 48                   | 273                             |
| Coxcie, Michel, 57                       | Flore, (Franc) François         |
| Crabeth , Thierry-Vautier,               | de Vriendt, 111                 |
| 124                                      | 110110 9 001111110,             |
| Crabeth, François, 90                    | Lights dra.                     |
| Crabeth, Adrien, 208                     | Franck , (Franc ) Ferome,       |
| Crabeth, Vautier, 278                    | François & Ambroise,            |
| Cransse, Jean, 32                        | 173                             |
| Crayer, Gaspard de, 350                  | Franck , (Franc ) François ,    |
|                                          | 175                             |
|                                          | Franck .                        |

TA B L E. Franck , ( Franc ) Ambroi. Harlem , (A'rlem ) Thierry 176 d' > le , Franck , (Franc ) Sebastien , Heck, (Ec) Nicolas van-281 der, Franck, (Franc) François, Heere, (Eire) Lucas de, 334 François, Lucas, 282 Helmont, (Elmont) Lucas Francquaert, (Francart) Gaffel van Facques , Hemmelinck, (Emmelinc) 413 Fean , Hemskerck , (Emsquerc ) Martin, JAA Michel de , 121 Herder , (Erd'r) Geldersman, (Gueld'rsman) Heuvic, (Euvic) Gaspard, Vincent . Gheyn , (Gain ) Facques Heyden, (Eyd'n) Facques vander , Holbeen , (Olben ) Fean , Gheest , (Gué'st ) Facques Gheest , (Gue'st ) Wibrand Hollandois, Fean l', de . Hoey, (Ouay) Fean de, 402 Goes, (Gous) Hugues vander, Hoefnaeghel, (Oufnagu'l) Goltzius, (Goltsius) Hu-Georges , 180 Holfman , (Olfman ) Fean , bert . 128 Goltzius, (Goltfius) Henry, Honthorst, (Ontorst) Gue-230 Gortzius, (Gortfius ) Gnalrard, 403 dorp, dit Geldorp, 217 Hooghenberg (Oigu'n-Gouda , Cornille van , 107 berg, Fean, Goven, (Goi'n) Feanvan, Hooghstraeten, (Oigstrat'n ) Thierry van , 411 419 Grimmer , Facques , Horebout , ... ( Orebout ) 97 Grobber , François , 333 Guerard , 77 Guerards , Marc , 145 Acobs, (Jacops) Simon, Acn: (A'n ) David de Janssens, (Janss'ns) Abraham , Hals , (Als ) François , Jean ,

360

Jean, Guerard de St. 10 Joris , (Georis ) David , Joris , ( Georis ) Augustin , Aenen (Lan'n) Christophe- Fean vander , 272 134 Ifacs , Pierre . Lastman , Pierre , 259 Leyden , (Leyd'n ) Lucas van, Lierre , ( Lire ) Foseph ( Calqu'r ) van . 262 Fean van . 80 Leys, (Lays) Fean, 263 Kamphuysen, (Campüs'n) Liemaecker, (Liemaqu'r) Nicolas de , surnommé Theodore , Raphael 3 69 Roofe, 287 Kaynot , (Quainot) Nico-Linschooten , (Lins'got'n) las Roger & Fean , 122 Adrien van , Ketel, (Quét'l) Cornille, Lombart , Lambert , 36 199 Keulen , (Queul'n ) Fanfons van ; 344 Abufe , Fean de , Key, (Quey) Guillaume, 133 Kierings, (Quirings) Ale-Mahüe, (Maüe) Guillauxandre . 400 Klerck , (Clerg ) Henry de , Mandyn, (Mandin) Fean, 16 273 Mander, (Mand'r) Char-Kock , (Goq ) Matthieu & Férôme, les van, 93 Mathissens, (Matis'ns) Koeck , (Coug) Pierre , Abraham , 88 Meire, Guerard vander, Koeberger, (Coubergu'r) Vencestaus, 15 Kryns , (Crins ) Everard , Menton, François, 212 Messis, Quentin, 17 218 Mirevelt , (Mirev'lt ) Mi-Kunst , (Cunst ) Cornille , chel , 256 Molenaer, (Molenar) Cor-Ruyck, (Cuyq) Fean van, mille , 169 144 Molyn, (Molin) Pierre, 429 Monfort , Antoine Blocklandt de 2 150

Moreelze

| T.                           | A B   | L E.                        |
|------------------------------|-------|-----------------------------|
| Moreelze, (Morélfe) P.       | aul   | Pieters, (Pi't'rs) Arnold,  |
|                              | 279   | 212                         |
| Moro, Antoine,               | 98    | Pieters, (Pi'ers) (Dirck)   |
| Mostaert, (Mostart) Fi       | ran-  | Thierry, 219                |
| çois & Gilles ,              | 122   | Pieters, (Pi'trs) Guerard,  |
| Meytens, (Mayt'ns)           | Ar-   | 339                         |
| nold,                        | 169   | Pinas, Fean, 428            |
| N                            |       | Plas, Pierre vander, 268    |
| NT .                         |       | Poelenburg , ( Poul'nburg ) |
| N Eefs, (Néfs) Pierre,       |       | Cornille, 365               |
| , ,                          | 269   | Poindre, Facques de, 139    |
| Neyn , (Nain ) Pierre        | de    | Porbus, Pierre, 95          |
|                              | 423   | Porbus, François, 165       |
| Nicolas, Isaac,              | 164   | Porbus, François, 277       |
| Nieulant, Jean,              | 259   |                             |
| Nieulant , Guillaume ,       | 363   | . R                         |
| Nop, Gerrit,                 |       | D                           |
|                              | ,     | R Avesteyn, (Ravestin)      |
| 0                            |       | 7000 0000 9                 |
|                              |       | Rheni, (Réni) Remi van,     |
| ORley, (Orlay)               | Ber-  | 236                         |
|                              | 30    | Ricke, ( Rique ) Bernard    |
| Oort, (Oirt) Lamb            | recht | de . 132                    |
| van,                         | 121   | Roger, furnomme de Bru-     |
| Dort , (Oirt ) Adam van ,    |       | xelles,                     |
|                              | 228   | Rogman, Rolant, 414         |
| Ottovenius, (Octa            |       | Rombouts, Théodore, 425     |
| van Veen,                    | 223   | Roodtseus, (Roitseus)       |
| Ouwater, (Ouat'r) Albert     |       | Jean, 397                   |
| van, 9                       |       | Roose, (Roise) Nicolas de   |
| P                            |       | Liemaecker, 287             |
| P                            |       | Rottenhamer, (Rotenam'r)    |
| PAtenier, ( Pater            | nir ) | Jean, 243                   |
| Journality                   | 3.1   | Rubens, (Rub'ns) Pierre-    |
| Parcelles, (Parcell's) Jean, |       | Paul, 297                   |
| 427                          |       | Ryck , (Riq) Pierre-Cor-    |
| Parcelles, (Parcell's) 3     |       | nille van, 255              |
| 428                          |       | Ryckaert, (Ricart) Mar-     |
| Pepin, Martin, 316           |       | tin , 2,66                  |
| Rieters , (Pi't'rs) Pierre , |       | 1 '                         |
|                              | 171   |                             |
|                              |       | Sameling,                   |

S Ameling, Benjamin, 116 Salaert , ( Salart ) Antoine , 273 Savery , Roland , 293 Schooreel (S'goir'l) Fean, 10 Schooten, (S'goit'n) Georges van , 370 Schut , (S'gut ) Cornille , 398 Seeu , Marin de . 116 Seghers , (Ségu'rs) Guerard . 386 Seghers , (Ségu'rs) Daniel, 391 Singher, (Singu'r) Fean, Snellinck , (Snellinc) Fean, 179 Sneyders, (Snayd'rs) Francois , 230 Snayers, (Snay'rs) Pierre, 405 Soens, (Souns) Fean, 218 Someren , ( Somer'n ) Bernard & Paul Van, Soutman, Pierre, 395 Spelt, Adrien vander, 147 Spranger, (Sprangu'r) Bartholome , 184 Stradanus , Jean , 159 Steenwick , (Stenouic) Henry , 384 Swart , (Souart) Fean , 30 Swarts (Souarts,) Christo-167 Switfer , (Souits'r) Fofeph, 260

Eniers , ( Tenirs ) David le Vieux , 349 Terbrugghen, (Terbrugu'n) Henry , 37 I Thoman, (Toman) Facques Erneft , Tilburg . Agidius van, 276 Toeput , ( Touput ) Louis Torrentius, Fean, 382

Adder ( Vad'r. ) Louis de Valckenburg , ( Valqu'nburg ) Lucas & Martin , Valcks , (Valcs ) Pierre 358 Valkaert, (Valcart) Waen maert vanden , . 29 I Velde . Isave vande , 396

Veen, (Vén ) Octavio van, Vereycke , ( Verayque ) Fean , Verhaegt , (Vera'gt ) Tobie,

25 I Vermeyen, (Vermay'n) Fean-Cornille, 86 Vinckenbooms , (Vinqu'nboims David , 327 Visscher, (Vis'gu'r) mille de , .... Vlerick , (Véléric ) Pierre ,

.Vliet , (Velit ) Henry van , 364

Vliet 2

T A B L E.

vliet , ( Velit ) Guillaume Volckaert , (Volcart) 16 Voort , ( Voirt ) Cornille vander , 345 Vos, Martin de, 117 Vosmer, facques Wouters, 358 Vriendt , (Verint ) François de , 111 Vries, (Veris) Fean Fredeman de, 135 Vrie, (Verie) Thierry de, 147 Vroom, (V'roim) Henry-Cornille, 254

U

U Ytenwael, (Ütenoual)
foachim, 252
Uden, (Ud'n) Lucas van,
408

W Acl, (Oua'l) feam

Wael, (Oua'l) Lucas de 400 Wael, (Oua'l ) Cornille de, Weyde, (Ouayde) Roger vander , Weerdt , ( Queirt , Adrien de , Willems, (Ouillems ) Marc, I 38 Winghen, (Ouingu'n) Foseph van , Witte , ( Ouitte ) Lievin de . 96 Witte, (Ouitte ) Pierre de, Witte ( Ouitte ) Cornille de, 203 Wildens (Ouildens ) Fean, Willaerts, (Ouillarts) Adam,

r

Y Pres, (d'Ip'r) d', 9x

Fin de la Table du premier Tome.

## TABLE DU TOME SECOND.

A DRIAL.
(Adria'ns'ns) Alexan. DRIAENSENS, dre , 364 Aelft , (A'lft ) Eurard van , 70 Aelst , ( A'lst ) Guillaume van , Andriessens, (Andriss'ns) cotas . Henry , surnomme Mankenheyn, (Manquenin) Artois , Facques van , 313 Afch , (Afg ) Pierre - Fean Affen , (Afs'n ) Fean wan . 44I B Aan, (Ba'n) Fean de, 47 I Backer , (Baqu'r) Facques de . Baelen, (Ba'len) Feanvan, 193

Backer, (Baqu'r) facques
de, 141
Baelen, (Ba'len) feanvan,
193
Bakhuisen, (Bacuis'n) Louis,
442
Bamboche, Pierre de Laar,
ou,
Baucr, (Bau'r) Guillaume,
49
Béga, Cornille, 283

Béek (Béc) David, Bemmel, (Bemm'l) Guil-285 laume . Berckmans , ( Bercmans ) Berg , Matthieu vanden , 244 Berghem , (Bergu'm ) Ni-Bisschop, (Bisgop) Cornille, Bizet, Charles-Emmanuel 469 Block, (Bloc) Benjamin, Blankhof , (Blancof.) Fean-Antoine, 409 Bokhorst , (Bocorst) Fean van, ou ( Langu'n ), Fan, 170 Boel, (Boul) Pierre, 349 Bol, Ferdinand, 280 Borght , ( Borgt ) Pierre vander , 366 Bosschaert , ( Boss'gard ) Thomas, dit Willeborts. 201 Both , (Bot ) Jean & Andre , 303 Boucquet , Victor , 275 Brauwer , (Brau'r ) Adrien , 129 Bredael,

| *r \ \                                     | B L E.                                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Bredael . (Brédal ) Pierre                 | Dyck, (Dayc) Floris van ;                             |
| van                                        |                                                       |
| Bréenberg, Bartholomé,                     | E 46                                                  |
| 299                                        | E                                                     |
| Bronkhorst, (Broncorst)                    | Eckhout, (Écout) Ger-<br>brant vanden, 326            |
| Jean van, 72                               | brant vanden, 325                                     |
| Bylert, (Bil'rt) Jean, 77                  | Egmont , (Aigu'mont )                                 |
| C                                          | tulte van                                             |
|                                            | Elger, (Elgu'r) Ottomar,                              |
| C Hampagne, Philip-                        | Emelrant (Fmiles) 467                                 |
| pe van, 62                                 | Emelraet, (Em'lra't) 197<br>Everdingen, (Everdingu'n) |
| Chatel, François du, 370                   | Cesar van, 100                                        |
| Coning, Salomon, 149                       | Everdingen, (Everdingu'n)                             |
| Coques, (Coqu's) Gonza-                    | Albert van, 319                                       |
| les , 262                                  | Everdyck, (Everdic) Cornil-                           |
| Coffiers , (Cossirs) Jean ,                | . le , 102                                            |
| 75                                         | Eyck, (Eyc) Gaspard van,                              |
| Craesbéke, (Cra'sbéque)                    | 250                                                   |
| Foseph van, 138                            | Eyck, (Eyc) Nicolas van,                              |
| Créeten, (Crét'n) Char-                    | Frickens (France) 360                                 |
| les, D 365                                 | Eyckens, (Eyqu'ns) Jean<br>& François, 365            |
| D -                                        | Eyckens, (Eyqu'ns) Pierre,                            |
| D Iepenbéke, (Dip'nbé-<br>que) Abraham van | 35                                                    |
| que ) Abraham van ,                        | F 21                                                  |
| 110                                        | F.                                                    |
| Deynum, (Daynum) Jean-                     | H'Aes, (Fa's) Pierre                                  |
| Baptiste van, 297                          |                                                       |
| Does, (Dous) Jacques vander, 333           | Flemael, (Flema'l) Bar-<br>tholet, 226                |
| Doudyns (Doudins) Guil-                    |                                                       |
| laume, 434                                 | Flinck, (Flinc) Govaert,                              |
| Douw, (Dou) Gérard,                        | Fouchier, Bertrand, 142                               |
| 216                                        | Franck, (Franc) Fean-                                 |
| Orillenburg (Dril'nburg)                   | Baptiste, 47                                          |
| Guillaume van, 377                         | François, Pierre, 81                                  |
| Duiven, (Duv'n) Jean,                      | Fruitiers, (Fruti'rs) Phi-                            |
| 193                                        | lippes, 360                                           |
| Dyck, (Dayc) Antoine                       | Fyt, (Fayt) Jean, 362                                 |
| van,                                       |                                                       |

Gabion

Hoogstad, (Oigstat ) Gue-G rard van . 367 Hoogstraeten, (Oigstra't'n) GAbron, Guillaume Fean van, 268 Horst, (Orst) Nicolas vander 2 Gentil, Louis primo, fur-30 82 nomme , Goebouw, (Goubau) An-Acobs, (Jacops) [urnomtoine . 361 Gouedaert , ( Goudart ) me Grimani . 268 Jacobs, (Jacops) furiaen, Fean, Graet, (Gra't ) Bernard, 191 411 Janssens , ( Janss'ns ) Pierre . Grauw , ( Grau ) Henry , Janssens, (Janss'ns) Cornil-390 Grebber, (Grebb'r) Pierre, les 267 Jong , ( Yong ) Ludolf de . HJordaens, (Jorda'ns) Fac-Anneman, (Anneman) ques, Jordaens, (Jorda'ns) Fean, Adrien . 186 Heck, (Ec) Fean van, 25I K 385 Heem, (Em) Fean David, Abel (Cab'l ) Adrien 37 Heil, (Ayl) Daniel van , vander , Kager, (Cagu'r) Matthieu, 78 Heil, (Ayl) Fean-Baptifte Kalf , (Calf ) Guillaume , van , ISO Helmbreker, (Elmbréqu'r) Keffel , ( Quefs'l ) Theodore , 337 Fean Helst, (Elst ) Bartholomé van . 38 I Knufer, (Cnuf'r) Nicolas, vander, 199 Hoeck , (Ouc) Fean van , 73 Koogen, (Coigu'n) Leo-59 Hoeck , (Ouc) Robert van , nard vander. Kauwenburg, (Cau'nberg), 150

Hofman, (Ofman) Samuel,

Hoogstraeten, (Oigstra't'n) Samuel van,

383

Laar ,

Chrestien van, Kuyp , (Cup ) Albert ,

196

Fean ,

Quellyn,

Uellyn, (Cuelain) Erasme , Quellyn, (Cuelain) Fean-Erasme, 420

Avestevn ( Ravestin ) Arnold van , Rembrant, van Ryn, 84 Reyn, (Rein) Fean de, 189 Roestracten, (Roustrat'n) N. 392 Roos, (Roi's) Fean-Hen-437 Rozée, (Rosé) Mademoiselle. Ry, (Rei) Pierre Dankerts 79 Ryckaert, (Reicart) David , 233 Ryfen , (Reis'n) Warnard van , 46

Andrart, Joachim, 101 Savoyen, (Savoy'n) Charles van , 277 Schagen, (S'gagu'n) Gil-252 Schellinks, (S'guellincs) 462 Guillaume, Schenck, (S'guenc) Simon-Pierre Tillemans, 69 Schuur , (S'gur ) Théodore , vander . 400 Schuurmans, (S'gurmans) Anne-Marie, 119

Son, Georges van, 328 Spierings , (Spirings ) N. Spilherg, Fean, 271 Sprong, Guerard, 41. Steemée, (Sténrée) Guillaume . 47 Stevers, (Stev'rs) Palamedes , IIS Stokade, (Stocade) Nicolas de Helt , 2II Streeck , (- Srec ) Furiaen 467 Suftermans, (Suft'rmans) Fuste, Swanevelt, (Souanevelt) Herman , 296

Sibrechts, (Sibregts) Fearis

Empel, (T'mp'l) Abraham vanden, Teniers, (Tenirs) David le jeune, 153 Terburg, Gerard, 123 Thielen, (Til'n) Fean-Philippes wan , 269 Thomas , Fean , 169 Thulden , (Tuld'n) Théodore van , IIZ Thys, (Tys) Gysbrecht, 367 Tilborgh, (Tilborg) Gilles van , Tillemans , Simon-Pierre , 69

Tombe, N. la, Tyssens, (Tayss'ns ) Pierre,

Vaillant .

## TABLE

## DU TOME TROISIEME.

| À                                    |
|--------------------------------------|
| A Ppelman, (App'lman)                |
| Adrien, 108                          |
| ,                                    |
| В                                    |
| n                                    |
| Backer, (Baqu'r) Adrien,             |
| 108                                  |
| Backer (Baqu'r ) N. de,              |
| 324                                  |
| Beeldemaecker, (Béldema-             |
| qu'r) Fean, 32                       |
| Begyn, (Beguin) Abraham,             |
| 191                                  |
| Bent, Jean vander, 264               |
| Berckheyden, (Berceid'n)             |
| Fub & Guerard, 153                   |
| Biskop ou Bisschop, (Bis-            |
| cop) Fean de, 184                    |
| Blékers, (Bléqu'rs) N.               |
| Plack ( Plac ) Farme                 |
| Block, (Bloc) Joanne<br>Koerten, 273 |
| Blocmen, (Bloum'n) Fean-             |
| Timeranic arass 2018                 |
| Bloemen, (Bloum'n) Pierre,           |
| 200                                  |
| Botschilt, (Botsguilt) Sa-           |
| muel. 98                             |
| Brakenburg, (Braqu'nburg)            |
| Reinier 2 253                        |
| Brizé . Cornille . 7                 |

| Brock , (Brouc ) Elie van- |
|----------------------------|
| Diock, (Diode ) Line cam-  |
| den , 272                  |
| Breckhorft , (Broncorft )  |
| Fean , 239                 |
| Bruyn, (Bruin .) Cornille  |
| Bruyn, (Bruin.) Cornille   |
| de, 297                    |
| Bunnick , (Bunic ) Jean    |
|                            |
| van,                       |
| C                          |
|                            |
| I Al Feangian . 3 TT       |
| Carié, (Quaré) François    |
| Carie, (Quare) François    |
| van, 32                    |
| Carré, (Quaré) Henry .     |
| 360                        |
| = 1 10 11 34111            |
| Carré , ( Quaré ) Michel , |
| 363                        |
| Champagne, Jean-Baptiste,  |
| 161                        |
| 201                        |
| Cleef, (Cléf) Jean van,    |
| 191                        |
| Colyns, (Colins) David,    |
| Conjust (Conne)            |
| 283                        |
| Coninck, (Coninc) David    |
| de , 37                    |
| D                          |
| _                          |
| D Alens (Dal'ns) Thier-    |
| Alens (Dal'ns) Thier-      |
| *V - 207                   |
| Danks, (Dancs) François,   |
|                            |
| 282                        |
| Délen, (Dél'n) Thierry     |
| van , 23                   |
|                            |
| Denys                      |

L E. Denys, ( Denis ) Facques, Glauber, Fean, 187 Glauber , Fean Gotlieb , 210 Deyster, ( Dayst'r ) Louis Griffier , ( Grifir ) Fean , Does , (Dous ) Simon van-Gysen, (Guis'n) Pierre, 41 3 C4 Does, ( Dous ) Facques Hvander . 3 16 Douven , (Douv'n) Fean-Agen, (Agu'n) Fean François , 347 Droogfloot, N. 263 Droft, Haansbergen, (Ansbergu'n) 42 Duc, Fean le, Fean van , 3 3 Dullaert , ( Dullart ) Hey-Hakkert, (Aqu'rt ) Fean man , Haring , (Aring ) Daniel , Dunz, (Duns) Fean, 175 EHeus, (Eus ) Guillaume de Eckhoute ( Ecoute ) Heus (Eus) Facques de, Antoine vanden, 366 345 Heusch, (Eusg) Abraham Elias , Matthieu , 377 Eyckens, (Eyqu'ns) Pierre le Vieux , Heyden, (Eyd'n) Fean 286 vander , 48 Heyden, (Eyd'n) François-Pierre ver, Ehling, (Féling ) Henry-Hoet , ( Out ) Guerard , Christophe , 232 Freres, (Frerais) Théodore, Holsteyn, (Olstin) Cornil-149 le , Hondekoeter, (Ondecout'r) Frits, Pierre, 23 Melchior, Hondius, (Ondius) Abra-G ham , 280 J Aal , Bernard , 284 Hooge, (Oigue) Pierre Gelder, (Gueld'r) Arnout de , Hoogsaet, (Oigsa't) Jean, 176 Genoels, (Jenouls) Abrabam , Hugtenburg, (Ugtenburg) 92 Fillig, (Guillig) Fean van, 42 Huyfum . X 2

| TABLE.                                               |                                    |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Hoysum, (Osum) Juste                                 | Maddeifleg , ( Maderfleg )         |  |
| ©An , 398                                            |                                    |  |
| Hold, (Ulft) Pie reva der,                           |                                    |  |
| 205                                                  | 265                                |  |
| Huy mans, (Ufmans) Cor.                              |                                    |  |
| nille, 241                                           | der, 267<br>Merian, Marie Sibylle, |  |
| 7                                                    | 200                                |  |
| JArdin, Carle du, 111 Ingen, (Ingu'n) Guillau        | Meulen , (Meul'n) Antoi-           |  |
| Ingen , (Inau'n) Guillau                             | ne-François vanter, I              |  |
| me van , 276                                         | Meyer, (Mey'r ) Felix,             |  |
|                                                      | 307                                |  |
| K                                                    | Meyring, Albert, 179               |  |
| K                                                    | Micrhop, (Mirop) Fran-             |  |
| K Alraat, (Calra't) Abra-                            | çois van Cuy k de, 115             |  |
| 14/                                                  | Micris, (Mi'ris) François          |  |
| Kalraat, (Calra't) Bernard                           | wan, 13<br>Mgnon, Abraham, 52      |  |
| Ric, (Quic) Cornille, 6                              | Milé, Francis ue, 169              |  |
| Kloosterman, (Cloust'rman)                           | Minderhout, (Mind'rout)            |  |
| N. 351                                               | 88                                 |  |
| Kneller, (Cnell'r) Gode-                             | Molyn , (Molin ) Pierre ,          |  |
| froy,                                                | 148                                |  |
| Koene, (Coune) Isaac,                                | Moor, (Moir) Charles de,           |  |
| Koets, (Couts) Roelof,                               | Moortel, (Moirt'l) Fean,           |  |
| Abers, (Cours) Roeto,                                | 29 L                               |  |
| Koning, (Coning) Jacques,                            | Musscher, (Musgu'r) Mi-            |  |
| 262                                                  | chel van, 181                      |  |
| L                                                    | Meytens, (Mayt'ns) Da-             |  |
| T                                                    | niel,                              |  |
| Airesse, Gérard, 101                                 | N                                  |  |
| Leeuw, (Léou) Pierre                                 | N Eck, (Nec) Jean                  |  |
| Vander, 168                                          | Eck, (Nec ) fean                   |  |
| Lubienetski, (Lubiénets-<br>qui) Théodore & Christo. | Neer, (Néer) Eglon van-            |  |
| phe, 305                                             | der, 133                           |  |
| M                                                    | Nes, Jean van, 22                  |  |
| TAT                                                  | Netscher, (Netsgu't) Gaf-          |  |
| M Aes, (Ma's) Thier-                                 | pard, 78                           |  |
| 362                                                  | Neveu, Matthieu, 205;              |  |
| C 10                                                 | Noller,                            |  |

300

Oft (Oift) facques Oley, (Orlay) Richard

van,

Aulin, Horace, 171 Peuteman , N. 284 Pirmont Nicolas, 40 . Pieters, (Pit'rs) N. 220 Plas David vander, 213 Poorter, (Poirt'r) 42 Post, François, 8

R

(Reuv'n) Pierre , 266 Rietschof, (Ritsgof) Fean, 296 Roer, (Rour) Facques vander . 2 4 3 Roos , ( Rois ) Theodore , Roos, (Rois) Philipp's, 319 Roos, (Rois) N. 400 Ruysdael, (Ruisda'!) Facques, Ruysdael, (Ruisda'l) Saiomon, Ryckx, (Rics) Nicolas, Rysbraeck , (Risbrac) Pierre , 374

Chalcken, (S'galqu'n ) Godefroy , Schendel, (Sguend'l) Bernard , Schoonjans, (S'goinians Antoine , Slingelandt, (Slinguelant) Pierre van, 98 Spalchof, (Spalcof). Scarenberg , (Starinberg ) Fean, 271, Steen ( Sie'n ) Fean , Steenwyck, (Ste'nouic.) N. Storck , (Storc ) Abraham , Stuven, (Stuv'n) Ernest, Syder , (Cid'r ) Daniel ,

215

Erlée, (Terlé') Terwesten, ( Terouest's ) Augustin, Terwesten , ( Terouest'n ) Elie , 294 Tideman, Phil. ppes , 369 Torenvliet, (Tor'nvli't) Facques , 121

Robert du, Veen , (Vé'n ) Roch van , 269 Velde, Adrien vanden 72 Fin de la Table du troisieme Tome:

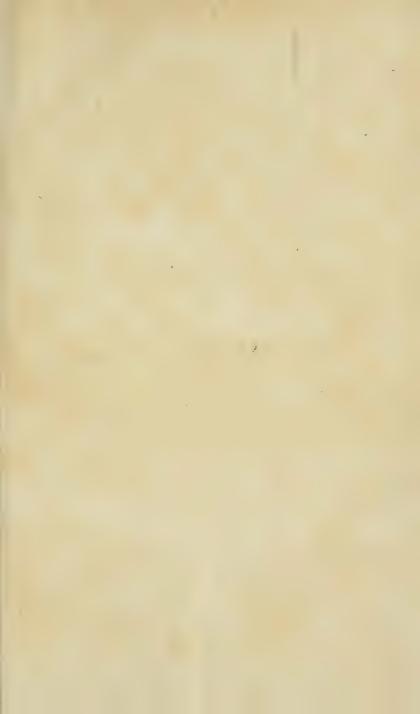







SPECIAL 82-B ND 244 625 D44 1753 C. I V.A GETTY CENTER LIBRARY

